

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>





Ham Court.

2.6.10

BV 2290 A2 1707

| •        | •   |
|----------|-----|
| •        |     |
| •        |     |
| -        |     |
| -        |     |
| •        |     |
|          |     |
| •        | •   |
| ·        | •   |
|          |     |
| ,        | - ' |
|          |     |
|          |     |
|          | •   |
|          |     |
| •        | •   |
|          | ,   |
|          |     |
|          |     |
| ·        | •   |
|          | •.  |
| ·        |     |
| · ·      |     |
| •        |     |
|          |     |
|          |     |
| -        |     |
|          |     |
|          |     |
|          | •   |
| ,        |     |
| •        |     |
| •        | •   |
|          | ·   |
|          |     |
|          | •   |
|          |     |
|          |     |
| •        |     |
| •        | •   |
|          |     |
| ,        |     |
|          | ·   |
|          |     |
| •        |     |
|          |     |
| •        |     |
| · ·      |     |
| <b>-</b> |     |
|          | ~   |
|          |     |
|          |     |
|          | •   |

# LETTRES EDIFIANTES

ET 📑

# CURIEUSES.

ECRITES DES MISSIONS Etrangeres, par quelques Missionnaires de la Compagnie de Jesus.

XIV. RECUEIL.

A PARIS,
Chez Nicolas LE Clerc, ruë
S. Jacques, proche S. Yves, à l'Image
Saint Lambert.

M. DCC. XX. AVEC PRIVILEGE DU ROY.

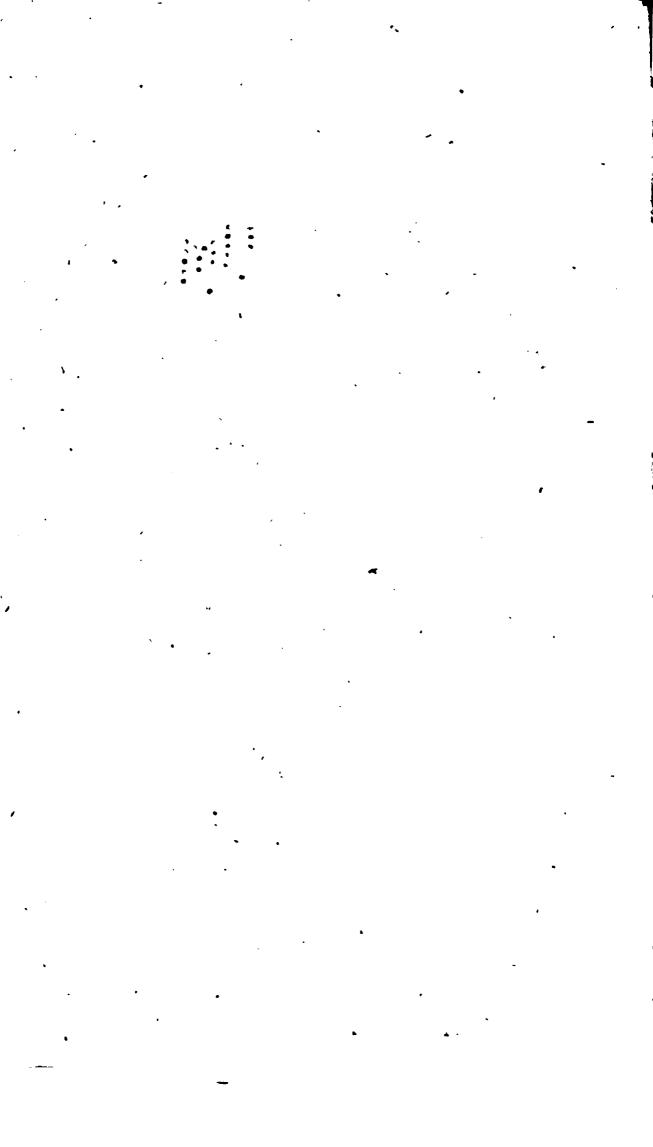

# JESUITES DE FRANCE



Es Reverends Peres,

Je me persuade que vous recevrez les nouvelles Lettres qui composent ce quatorzième Recueil, avec la même bonté que vous avez receu celles que j'ai déja a ij

316320

eu l'honneur de vous presenter, er qu'elles vous paroîtront éga-

lement interessantes.

La premiere contient une description exacte des Isles de Ponghou, & de cette portion de l'Isle de Formose qui appartient aux Chinois. Ce n'est encore qu'une légere partie du grand Ouvrage dont l'Empereur a chargé quelques - uns des Missionnaires. Dans le dessein que ce grand Prince forma il y a quelques années de faire dresser une carte universelle de la Tartarie & de la Chine, selon la méthode Européanne, il les distribua dans les diverses Provinces de l'Empire, & fournit libérale-

EPISTRE. ment aux frais necessaires pour leur entretien & leurs voya. ges. Cinq Jesuites François; sçavoir, le P. Bouvet, le Pere Jartoux, le P. Regis, le P. de Tartre, & le P. de Mailla furent employez à cet ouvrage. Quatre autres Missionnaires partagerent le même travail; sçavoir , le P. Bonjour Fabri Religieux Augustin, le P. Cardoso Jesuite Portugais, le P. Frideli Jesuite Allemand, le & P. Henderer Jesuite d'Alface.

On commença d'abord par dresser la carte de la Tartarie, du Petcheli, & du Xan-tong. L'Empereur l'ayant examinée, en sut fort satisfait, & il or-

iv EPISTRE.

donna qu'on dressat de la même maniere les cartes des autres Provinces. Les PP. Regis, Henderer, & de Mailla eurent ordre de faire les cartes du Honandre de Nankin, & ensuite celles du Tsekiang & de Fokien. Elles sont entierement achevées. Les PP. de Tartre & Cardoso furent employez à la carte du Xansi & à celle de Xensi.

Quand ils eurent fini ces deux cartes qui avoient chacune environ dix pieds en quarré, ils retournerent à Pekin. Le Mandarin qui presenta ces cartes à
l'Empereur lui dit, que si S. M.
fouhaittoit quelques éclaircissemens, le P. de Tartre pourroit

## EPISTRE.

les lui donner, qu'il s'expliquoit fort bien en Chinois, & qu'il attendoit ses ordres. L'Empeveur le fit entrer, & prenant en main une longue baguetse, il lui en fit donner une pareille, pour lui montrer divers endroits que S. M. avoit remarquez elle-même en visitant ces Provinces. Ce Prince dis alors plusieurs fois y tien pou-rso: Il me se rrompe en rien.

Il arriva une chose assez particuliere dans cette audience: L'Empereur prétendoit que le sours dune certaine rivière estoit mal place dans une autre varte qu'il examinait, & qui avoit du rapport aux curses du Xansi

tre voyant que l'Empereur se trompoit, soutint le sentiment de la verité avec la modestie & le respect qui est dû à la majesté des Princes, & il le sit d'une maniere si claire que l'Empereur fut obligé d'en convenir. Tsoleao, dit-il, je me suis trompé. Aveu bien remarquable dans l'Empereur de la Chine.

L'Audience finie, les deux Missionnaires eurent ordre de tracer au plûtost ces deux cartes particulieres sur la carte générale qu'on fait à Pekin, & de partir ensuite pour d'autres Provinces. Ils furent destinez par l'Empereur même à faire la carte des

EPISTRE. Provinces du Kiam-si, de Canton, & du Quam si. Les deux premieres furent achewées au mois de Novembre de l'année 1714. En même temps le P. Bonjour & le P. Frideli furent envoyez dans les Provinces du Su-chuen, de Yunnan, de Kouei-tcheou, & du Hou-quang, pour en dresser les cartes, qui ont dû estre faites dans le cours de l'année 1715.

On ne peut disconvenir que set ouvrage ne doive estre d'une grande utilité pour la perfection des sciences, & sur tout de la Géographie. Mais on en retire-ra encore un autre avantage : on

viij EPISTRE.

pourra avoir avec le temps une histoire naturelle de la Chine très - complette & trés - curieuse. Il y a eu un ordre de l'Empereur de communiquer aux Misfionnaires occupez à dresser les cartes des Provinces, certains livres particuliers qui se conservent dans chaque Ville, & qui sont entre les mains des seuls Mandarins Hs s'impriment dans leur Imprimerie secrette, & ils ne se trouvent point chez les Imprimeurs publics. Ces livres sont trés - anciens, est torsqu'on les réimprime, ce qui arrive de temps en temps, on y ajoûte tout ce qui est capable de les perfectionner. Ils contiennent d'abord

EPISTRE. une Topographie du territoire de la Ville qui n'est pas fort exacte. On y trouve en second lieu ce que l'histoire naturelle du payis a de plus rare & de plus remarquable : cette partie y est traittée avec une grande exactitude & avec beaucoup de fidelité. Enfin, en y a inseré certains exemples beroiques de vertu morale, par lesquels les Mandarins ou d'autres babitant du lieu se sont sgnalez en divers temps, co ont rendu leur nom recommandable à la posterité. Si l'on a le loisir de travailler à cet ouvrage qui demande du temps es de l'application, on fera part au public de se qu'on y trouvera qui mérite

### EPISTRE.

ke plus son attention.

Ce qu'il y a eu de consolant pourles Missionnaires dans une occupation aussi pénible que celle de parcourir toutes les Provinces d'un si vaste Empire, c'est qu'outre la protection de l'Empereur que leur travail procuroit aux Prédicateurs de l'Evangile, ils ont-esté en estat de rendre pareux-mêmes de grands services à la Religion. Comme ils estoient revestus du caractere d'Envoyez de l'Empereur, ils estoient bien reçus par tout, & favorablement écoutez des Mandarins, Il n'y a aujourd'hui aucune Ville ni aucun lieu tant soit peu considerable de la Chine, où ils n'ayens.

EPISTRE pénétré. En plusieurs endroits ils ent fait restituer aux Missionvaires des Eglises qui avoient esté usurpées par les Infideles, & consacrées à des usages prophanes. Ils ont ménagé à d'autres de l'appui es de la protection pour faire leurs fonctions avec plus de liberté. Ils ont consolé, infruit, animé un grand nombre de Chrestiens abandonnez depuis long-temps, & destituez de Pasteurs. Par tout ils ont fait rendre à la Religion & à ses Ministres la réputation & le crédit qu'on avoit perdu dans ces malheureux temps de division & de trouble.

L'Empereur tout occupé qu'il est du gouvernement de ses vastes

EPISTRE. Estats, trouve encore le loisur de fatisfaire le goût singulier qu'il a pour les sciences: il continue de s'appliquer aux Mathematiques, sur tout à l'Algebre, à la Géométrie, & à l'Astronomie : il en proposé souvent des problémes de sa façon aux Missionnaires qui font à sa Cour: il voit volontiers les Traductions de liwres Européans, où il y a quelque nouveau système & quelque invention nouvelle. On lui presenta un jour un extrait des Journaux de Trevoux qu'on avoit traduit en Chinois, où l'on expliquoit une nouvelle espece d'arithmetique proposée par Monseur Leibnisz: il la goûta es

EPISTRE. lestima fort. Une autre fois s'entretenant familierement avec quelques-uns des Missionnaires, il leur dit entre autres choses que les sciences Chinoises ne pouvoient s'acquerir parfaitement sans le secours des sciences Européanes; que les Chinois avoient obligation aux Européans de leur svoir découvert certaines veritez qu'ils ignoroient auparavant; que les Européans avoient composé d'excellens ouvrages en langue Chinoise; qu'il falloit les imprimer de nouveau, O mettre à la teste le nom des Auteurs, quoiqu'ils fussent morts, asin de conserver le souvenir du service qu'ils ont rendu à l'Empiré.

Il y a peu d'années que les Moscovites apporterent à Pekin un livre d'anatomie. Je n'ai pû sçavoir quel estoit le titre de ce livre, ni en quelle langue il estoit écrit. L'Empereur souhaitta qu'on le traduisist exactement en langue Tartare, en il chargea de ce travail le P. Parennin qui parle fort bien les deux langues, la Tartare & la Chinoise. Le Missionnaire y travailla pendant le séjour qu'il sit en Tartarie à la suite de l'Empereur : il présentoit tous les deux jours à S. M. un cahier de sa traduction. Ce Prince parut fort content de l'ouvrage, il louasurtout l'endroit où l'on traite de l'origine des larmes. Il a desEPISTRE. xv fein, dit-on, de le faire traduire du Tartare en Chinois, & d'appel-ler pour cela les plus habiles Médecins de l'Empire, afin de donver les termes propres du sujet qu'on y traitte. Si cet ouvrage s'execute, il sera très-utile aux Chinois, dont les connoissances sur l'anatomie du corps humain sont trés-bornées.

Puisque la description de l'Iste de Formose m'a engagé insensiblement dans ce détail qui regarde la Chine, je ne puis me dispenser de vous faixe part d'un évenement singulier arrivé depuis peu dans la Province de Xensi. Cette belle Province a esté presque toute ravagée par un

tremblement de terre des plus extraordinaires qu'on ait encore vu. On en a sçen les cinconstances des Mandarins que l'Empereur a envoyez sur les lieux pour examiner la chose, er tui en faire un rapport sidele.

Ce fut le 19. de fuin de l'année 1718. qu'on sentit à trais beures du matin quelques legeres secousses à Sin-gan fou Capitale de la Province : elles n'eurent pas de suite. La même chose arriva sur les sept beures à Ninghia : le tremblement ne fut ni long ni considerable. Mais à la nième beure il se sit sentir bien plus rudement à Lan-tcheou: la porte méridionale tomba, es

EPISTRE. dans les Hien ou petites Villes de Ouei yven, de Fou-kiang, de Si-ho, & de Li, qui sont de la dépendance de Lin-tchao, v de Kong-tchang-fou, toutes les murailles furent renversees. A Yong-ning-tchin ks montagnes du Nord furent jettées au midi, bien qu'il y em entre deux une étendue de plus de deux lieuës : ce gros Bourg fut tout a fait englouti, sans qu'il y soit resté aucun vestige de maisons, d'hommes, & d'animaux. Au Nord de la Ville de Tong-onei, la terre s'ouvrit, les montagnes tomberent, & en sombant roulement dans la Ville par le costé du Nord & passerens

EPISTRE XVH wers le midi, de sorte qu'en un clin d'œil la Ville fut engloutie: la plaine s'enfla & s'éleva à la hauteur de plus de six toises: les maisons, les greniers publics, l'argent du tresor, les prisons en les prisonniers tout fut enséveli sous terre : de dix personnes à peine s'en put il -sauver deux ou trois: de toute la famille du Gouverneur nommé Hoang, il échapa seul avec un de ses fils er un valet. A Tsing ning tchin depuis trois beures du matin jusqu'à onze, la terre trembla, les édifices publics & les murs du costé du Midi furent abbatus : le mont Outai tomba plus qu'à moitié vers le midi, il y eut une infinité

EPISTRE. xix Ahommes & d'animaux tuez ou blessez. Dans la suite il y a toùjours eu quelques legers tremblemens qui ont continué jusqu'au neuviéme de Juillet, où l'on essuya une violente secousse qui renversa les murs & les maisons de la Ville de Hoeining. Il est impossible de compter le nombre des morts & des blessez. Ensin il n'y a presque aucun endroit de cette Province qui n'aît ressenti les effets de ce furieux tremblement, & qui n'en ait esté ébranlé.

Un autre événement vous touchera davantage, mes R. P. P. car il interesse la Religion. Un Mandarin avoit entrepris.

de l'exterminer de la Chine: il presenta pour cela une Requeste à l'Empereur pleine d'invectives & de calomnies contre la loi sainte & contre ceux qui la prêchent. Il coloroit ce que la passon lui faisoit inventer de plus atroce, du spécieux prétexte de veiller à la tranquillité de l'Empire, qui étoit sur le point, disoit-il, d'estre attaqué au dedans er au dehors; au dedans par les. Missionnaires & leurs disciples; & audehors par les Européans qui font leur commerce à la Chine. On fut consterné quand on apprit que cette Requeste avoit esté presentée à l'Empereur, et que S.M. l'avoit donnée à examiner aux premiers Tribunaux pen affec-

EPISTRE. tionnez au Christianisme. Com. me elle fur en même-temps inserée dans la Gazete publique, es par conséquent répandue dans toutes les Provinces; on avoit lien de craindre une persécution presque générale. C'est ce que engagea les Missennaires à faire et à publier une Apologie dans laquelle on réfute les calonnies avancées dans la Requeste: c'estoit l'unique moyen qu'on avoit de prévenir les mauvaises impressions qu'elle estois sapable de faire sur l'esprit des Mandarins des Provinces. Fous trouverez l'une & Lautre Piese dans la seconde letwe de ce Recueil.

On a appris depuis par des

EPISTRE. lettres de Canton que le Mandarin auteur de la Requeste a esté cassé de son emploi, & qu'il: a esté condamné lui & toute sa famille à passer le reste de ses jours en exil dans la Tartarie: on ne dit pas le sujet de sa disgrace, mais on assure comme. un fait certain, que le desespoir l'a porté à s'empoisonner luimême, & qu'il a laissé en mourant une nouvelle Requeste, dans: laquelle il retracte un article de la premiere, qui regardoit le commerce des Chinois hors de l'Empire. Il convient qu'il est de l'interest de l'Estat de permettre aux barques Chinoises de sortir des. Ports, et d'aller faire leur commerce

merce à l'ordinaire: mais il persiste à dire qu'il faut anéantir la Religion Chrestienne, & fermer les Ports de la Chine aux Vaisseaux d'Europe. C'est ainsi que persécutant la foy jusqu'aux dermiers instans de sa vie, ce malbeureux Mandarin a rendu son: ame au démon.

Je n'ai rien de particulier à vous faire observer sur les autres Lettres contenuës dans ce Recueil. Jai lieu de croire qu'elles interesseront également, con les personnes curieuses, concelles qui prennent part au progrez de l'Evangile dans les contrées Idolâtres.

Les maximes observées aux XIV. Rec. e xxiv EPISTRE.

Indes dans l'administration de la Justice, ont mérité l'attention de l'habile Magistrat à qui elles sont adressées. Ces sortes de connoissances ne peuvent gueres s'acquerir que par un long séjour parmi les Indiens, & par une étude sérieuse de leurs coûtumes & de leurs usages. C'est l'avantage qu'ont les Missionnaires sur ceux qui voyagent simplement par curiosité ou par interest, & qui ne résident d'ordinaire que dans des Ports de mer, ou sur les costes des payis qu'ils parcourent. Ils ont peu d'occasions de s'instruire par eux-mêmes de ce qu'ils rapportent dans leurs Relations; au lieu que les Missionnaires occupez EPISTRE. xxv

Sans cesse à l'instruction des peuples les plus avancez dans les
terres, sont comme naturalisez
parmi eux, ils parlent la même langue, et ils ne leur manque aucun des moyens necessaires pour connoistre parfaitement
leurs mœurs, leurs loix, et leurs
usages.

A l'égard de ceux qui touchez du desir de faire connoistre le vrai Dieu à tant de Nations qui l'ignorent, se sentent portez à contribuer par leurs prieres ou par leurs charitez à une œuvre si sainte, ils trouveront dans quelques-unes de ces Lettres dequoi satisfaire leur pieté. Peutestre même seront-ils animez à xxvj EPISTRE.

la pratique des vertus Chrestiennes, en voyant que des peuples nez & élevez dans les folles superstitions du Paganisme, n'ont pas plûtost goûté le don de Dieu. que par leur ferveur & par l'innocence de leur vie ils retracent à nos yeux la constance er les vertus des premiers heros du Christianisme, & qu'ils comptent pour rien la perte de leurs biens, de leur réputation, de leur vie même, pourvû qu'ils conservent le précieux trésor de la foy.

Pour nous, mes R. R. P.P., nous devons benir le Seigneur, or lui demander sans cesse qu'il daigne conserver toûjours dans

EPISTRE. xxvij. nostre Compagnie, cet esprit de de zele qui fait les Apostres & les Confesseurs de Jesus-Christ. Les terres barbares qui sont le long du fleuve Paraguay, fument encore du sang de nos freres qui y a esté répandu tout récemment par la main des Infideles, comme vous le verrez dans la troisiéme Lettre de ce Recueil. S'ils sont heureux d'avoir esté les Prédicateurs de la foy, ils le sont encore plus d'en avoir esté les victimes, & d'avoir vû couronner leurs travaux par une mort si glorieuse. Sans doute que leur sang n'arrosera pas inutilement ces terres idolâtres : il les rendra fécondes en nouveaux

Chrestiens, & il enslamera le Zele d'un grand nombre d'hom-mes apostoliques qui aspireront aux mêmes travaux & aux mêmes récompenses. J'ai l'hon-neur d'estre avec beaucoup de respect en l'union de vos saints Sacrifices,

MES REVERENDS PERES,

Vostre très-humble & très obéissant, Serviteur en N. S. J. B. DU HALDE, de la Compagnie de JESUS.

# 

J'Ay lû par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux, ce nouveau Recueil des Lettres édificates & curieuses. Il ma paru très-instructif & très-agréable. Fait à Paris ce 18. Février 1720.

#### RAGUET.

### Permission du R. P. Provincial,

JE sousigné Provincial de la Compagnie de JE sous, en la Province de France, suivant le pouvoir que j'ai reçû de nostre Révorend Pere Général, permets au Pere J. B. Du Hald Ba, de faire imprimer le quatorzième Recueil des Lettres édissantes Granieis-ses, écrites des Missions étrangeres, par que!-ques Missionnaires de la compagnie de JEsus, qui a esté lû & approuvé par trois Theologiens de nostre Compagnie. En soi de quoi j'ai signé la présente. Fait à Paris le 10 Decembre de l'année 1719.

XAVIER de la GRANVILLE.

## Fautes à corriger.

page 87. lign. 20. de me presenter list. de présenter
page 94. l. 12. & page 160. l. 4. dont, list. donc
page 100. l. 1. subjugée, list. subjuguée
page 136. l. 21. que, list. qui
page 170. l. 2. parcoutir, list parcourir
page 215. l. 7. servit, list. servoit
page 236. l. 20 grossieres, list. grossiers
page 166. l. 19. crauté, list. cruauté, l. 200;
resufer, list. resuser
page 300. l. 14. proche celui, list. proche de celui
page 390. l. 19. dispose, ajoustez, les chonses
page 454. l. 6. contraire, list. contraires

# LETTRE

DU PERE

## DE MAILLA.

MISSIONNAIRE

DE LA COMPAGNIE DE JESUS:

Au Pere de Colonia de la même ' Compagnie.

> A Kiess Kias-fess dans la Province du Kean-frau mois d'Aoust 1715.



On Reverend Pere,

La paix de N.S.

J'ai receu tout à la fois les deux Lettres que vous m'avez XIV. Rec. A

fait l'honneur de m'écrire dans les années 1713. & 1714. Que je suis consolé de voir qu'une absence si longue & la distance de plusieurs mille lieues, ne m'aient pas encore effacé de vostre cher souvenir! Je vous avouerai pourtant que j'ai esté encore plus sensible au zele que vous faites paroistre pour cette Mission. La vaste ézenduë du payis, la multitude innombrable des peuples qui l'habitent, les épaisses te-nebres dans lesquelles ils vivent, le peu de secours que nous avons pour les en retirer, les obstacles infinis qui augmentent chaque jour, ne nous permettent presque pas de gouster le plaisir si touchant que donne le souvenir de nos plus tendres amis.

Je ne prétends pas vous exposer dans cette Lettre le déplorable estat où se trouvent ces Missionnaires de la C. de J. 3
Missions: le détail que je vous ferois des Eglises pillées, des Autels profanez, des Idoles mises à la place du Dieu vivant, des Ministres de J. C. indignement traittez par les Insideles, suites sunestes des divisions presentes; ce détail augmenteroit sans doute vostre zele, mais en même temps il vous causeroit la plus vive douleur.

A peine m'est-il permis depuis environ quatre ans de vacquer, comme je le souhaitterois, aux sonctions de Missionnaire. L'Empereur m'a fait travailler tout ce temps-là à la carte de la Chine. S. M. y a employé en disserens temps neuf Missionnaires, sept François, dont six sont de nostre Compagnie; sçavoir, les Peres Bouvet, Regis, Jartoux, de Tartre, Hinderer, & moi avec le R. P. Bonjour Fabri Augus-

A ij

4 Lettres de quelques

tin. Les deux autres sont, le P. Fredelli Allemand, & le P. Cardoso Portugais, tous deux Jesuites. Je sçai qu'on attend avec impatience en Europe le fruit de ces travaux: on sera content de nous, mais il faut nous donner

encore quelque temps.

Les quatre Provinces qui nous sont échues en partage aux Peres Regis, Henderer, & à moi, sont sans contredit les plus belles, les plus riches, & les plus importantes de cet Empire. Ce sont les Provinces du Honan, du Kianz-nan ou Nankin, du Tchekiang, de Fou-kien, de Formose, & toutes les Isles de ces costes. Ces Isles sont la plûpart steriles, incultes, & inhabitées. Vous ne vous attendez pas mon R. P. que je vous fasse un recit exact de tout ce que nous avons remarqué dans nos courses, je

passerois les bornes d'une lettre; je me contenterai de vous faire part de mes dernieres occupations, c'est à dire, du voyage que nous avons fait à l'Isle de Formose, appellée par les Chinois Miouan, & de ce que nous y avons remarque de particulier.

Il est peu de Payis dans le monde dont on n'ait fait en Europe des Relations détaillées. Formose toute éloignée qu'elle en est, & quoique peu considerable en elle-même, n'y est pas tout à fait inconnuë. Cependant il est difficile que nos voyageurs donnent des connoissances bien exactes des lieux où ils ont esté; ils ne demeurent d'ordinaire que dans les ports ou sur les costes; & ils ne peuvent parler que de ce qu'ils ont vû, ou de cequ'ils ont appris des peuples

6 Lettres de quelques

avec lesquels ils ont eu quelque habitude. Ces connoissances sont fort bornées. Quand on penetre dans les terres, on sent combien les mœurs & ses usages de leurs habitans ressemblent peu aux mœurs & aux coustumes de ceux qui demeurent sur les bords de lamer. On y trouve quelquefois autant de difference, qu'il y en a entre l'Europe & les trois autres parties du monde. C'est ce qui fait que ces Re-lations sont souvent desectueu. ses. Les Missionnaires eux-mêmes, quoique beaucoup mieux instruits, ne voyent qu'une pe-tite étenduë de payis: & sans sortir de la Chine, un des plus vastes Empires qui soit au mon-de, il n'y a point de Province où les Missionnaires n'ayent por-té la foy, ni de villes considerables qu'ils n'ayent parcourues.

Missionnaires de la C. de J. 7 Cependant parceque leurs voyages se sont presque toujours dans des barques, d'où ils ne sortent que pour se rendre dans la maison de quelque Chrestien ou dans quelque Eglise; la des-cription qu'ils ont faite de cet Empire, n'est pas exempte de défaut. Nous sérons en cela plus heureux que nos prédecesseurs: la visite que nous avons faite de tous les lieux grands & petits, Villes, Bourgs, villages, rivieres, lacs, montagnes, &c. de cet Empire; les secours que chaque Mandarin avoit ordre de nous donner, & les soins que nous nous sommes donnez nousmêmes pour que rien n'échapast à nos recherches, nous persuadent que l'Europe n'aura rien à souhaitter en ce genre.

Le 3°. du mois d'Avril de l'année 1714. Les PP. Regis, Hin-À iiij derer & moi, nous nous embarquasmes à Hia-men: c'est un port de mer de la Province de Fou kien, qu'on appelle en Europe Emoui. Quatre Mandarins Tartares nommez par l'Empereur nous accompagnerent dans cette expédition géographique. Nostre petite escadre estoit de quinze Vaisseaux de guerre; il y avoit dans chaque Vaisseau cinquante soldats qui estoient commandez par un Mandarin de guerre Chinois, & quatre autres Officiers subalternes.

Ne pensez pas au reste, mon R. P. que les Vaisseaux de guerre Chinois puissent se comparer aux nostres: les plus gros ne sont pas au dessus de 250. à 300. tonneaux de port. Ce ne sont à proprement parler que des Barques plattes à deux mats: ils ne passent pas 80. à 90. pieds de lon-

Missionnaires de a C. de J. 9 gueur, 60. à 70. de l'étrave à l'étambort, 10. à 15. pieds de longueur à la façon d'avant sur 7. à 8. pieds de hauteur; 7. à 8. pieds de largeur à la façon d'arriere sur une égale hauteur; 12. à 15. pieds de largeur au dehors des membres du Vaisseau; 7. à 8. pieds de profondeur depuis la quille en droite ligne jusqu'au bout du bau. La prouë coupée & sans éperon est relevée en haut de deux especes d'ailerons en forme de corne, qui font une figure assez bizare: la poupe est ouverte en dehors par le milieu; asin que le gouvernail y soit à couvert des coups de mer : ce gouvernail qui est large de 5. à 6. pieds peut aisement s'élever & s'abbaisser par le moyen d'un cable qui le soûtient sur la poupe.

Ces Vaisseaux n'ont ni arti-

mon, ni beaupré, ni mats de hune. Toute leur mâture consiste dans le grand mats & le mats de misene, ausquels ils ajoûtent quelquefois un fort petit mats de perroquet qui n'est pas d'un grand secours. Le grand mats est placé à peu près où nous plaçons le nostre, celui de mise-ne est fort sur l'avant : la proportion de l'un à l'autre est communément comme 1. à 3. & celle du grand mats au Vaisseau ne va jamais au dessous, estant ordinairement plus des deux tiers de toute la longueur du Vaisseau.

Leurs voiles sont faites de nattes de Bambou ou d'une espece de cannes communes à la Chine, lesquelles se divisent par feuilles en forme de tablettes, arrestées dans chaque jointure par des perches qui sont aussi de Bambou En haut & en bas sont

Missionnaires de la C. de J. 11 deux pieces de bois, celle d'en haut sert de vergue : celle d'en bas faite en forme de planche,& large d'un pied & davantage sur 5. à 6. pouces d'épaisseur, retient la voile, lorsqu'on la veut hisser, ou qu'on la veut ramasser. Ces sortes de Bastimens ne sont nullement bons voiliers: ils tiennent cependant beaucoup mieux le vent que les nostres; cela vient de la roideur de leurs voiles qui ne cedent point au vent; mais aussi comme la construction n'en est pas avantageuse, ils perdent à la dérive l'avantage qu'ils ont sur nous en ce point.

Vaisseaux avec du goudron comme en Europe. Leur calsas est sait d'une espece de gomme particuliere, & il est si bon, qu'un seul puits ou deux à fond de cale

du Vaisseau suffit pour le tenir sec. Jusqu'ici ils n'ont eu aucune connoissance de la pompe. Leurs ancres ne sont point de fer comme les nostres : ils sont d'un bois dur & pesant, qu'ils appellent pour cela tiemou, c'estadire, bois de fer. Ils prétendent que ces ancres vallent beaucoup mieux que celles de fer, parce que, disent-ils, celles-ci sont sujettes à se fausser, ce qui n'arrive pas à celles de bois qu'ils employent.

Les Chinois n'ont sur leur bord ni Pilote ni Maistre de manœuvre; ce sont les seuls timonniers qui conduisent le Vaisseau & qui commandent la manœuvre. Cependant ils sout assez, bons manœuvriers, & bons Pilotes costiers, mais assez mauvais Pilotes en haute mer. Ils mettent le cap sur le Rhumb

Missionnaires de la C. de J. -13. qu'ils croyent devoir faire, & sans se mettre en peine des élans du Vaisseau, ils courent ainsi comme ils le jugent à propos. Cette negligence vient de ce qu'ils ne font pas de voyages de long cours: mais j'ai éprouvé que quand ils veulent ils naviguent assez bien. Je m'apperçûs dès la sortie du Port du peu de soin que se donnoit le Pilote de mon bord, qui passoit pour un des plus experimentez de nostre escadre: je lui sis donner quel-ques avis par l'Officier que j'avois avec moi; comme je veillai ensuite autant sur le Pilote que sur la route avec un bon compas d'Europe pour regler mon esti-me durant nostre traversée, je remarquai qu'il gouvernoit assez juste.

Nous partîmes donc le 3e du mois d'Avril de Hiamen ou E-

moui. Le vent n'estoit pas fort favorable: ce jour-là nous ne sîmes que six lieuës, & nous allâmes mouiller à l'Isse de Kin-men à un Port nommé Leaolo. Le vent tomba tout-à-fait sur le soir: mais le lendemain il s'éleva une tempeste qui nous obligea d'y rester jusqu'au 9°. Nous ne mîmes à la voile que sur les quatre heures du soir, le vent estant au Nord-est & assez frais. Durant nostre traversée nous gouvernâmes toûjouzs à l'Est 🗓 de-Sud-est, parce que les courans portent extrêmement au Sud dans cette Manche, ce qui fait que la mer y est toûjours grosse, sur tout en esté, qui est le temps de la mousson des vents de Sud. Le 10e sur les 5. à 6. heures du soir nous commençâmes à decouvrir les Isles de Pong-hou, & sur les 9. heures nous mouilMissionnaires de la C. de J. 15 lâmes à l'abri de la premiere Isle appellée Si-ffe-yu, où tous les Mandarins de guerre de la garnison qui est de mille hommes essectifs, vinrent nous recevoir à la teste de leurs troupes qui estoient sous les armes.

Les Isles de Pong. hon forment un petit Archipel de 36. Isles steriles qui ne sont habitées que par la garnison Chinoise. Il y a cependant un Mandarin de lettres qui y fait sa résidence pour veiller sur les Vaisseaux marchands qui vont ou qui viennent de la Chine à Formose, & de Formose à la Chine. Le passage de ces Vaisseaux est presque continuel, & est d'un revenu considerable pour l'Etat: nous y abordâmes avec plus de 60. Vaisseaux marchands qui alloient de la Chine à Formose.

Comme les Isles de Pong-hou

16. Lettres de quelques

ne sont que sables ou rochers; il faut y porter ou de Hia-men. ou de Formose, tout ce qui est necessaire à la vie, même jusqu'au bois de chauffage. Nous n'y avons vû ni buissons ni brossailles; un seul arbre sauvage en fait tout l'ornement. Le Port y est bon, il est à l'abri de toute sorte de vents, son fonds est de sable sans roche & sans aucun danger, il a bien 20. à 25. brasses de profondeur. Lorsque les Hollandois estoient maistres du Port de Formose, ils avoient: construit une espece de fort au bout de la grande Isle de Pongbou sur le Port, pour en défendre l'entrée: aujourd'hui il n'en reste presque plus que le nom Hong mao-tchai, qui veut dire fort des cheveux roux: (c'est ainsi qu'on appelle les Hollandois à la Chine.) Ce port quoi-

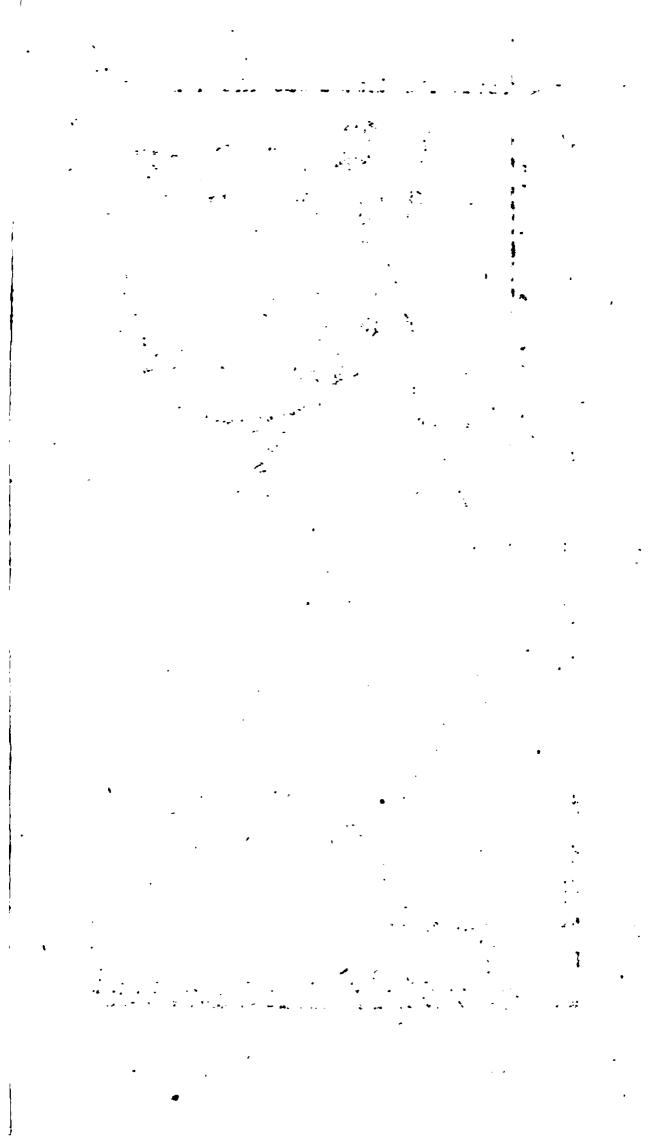

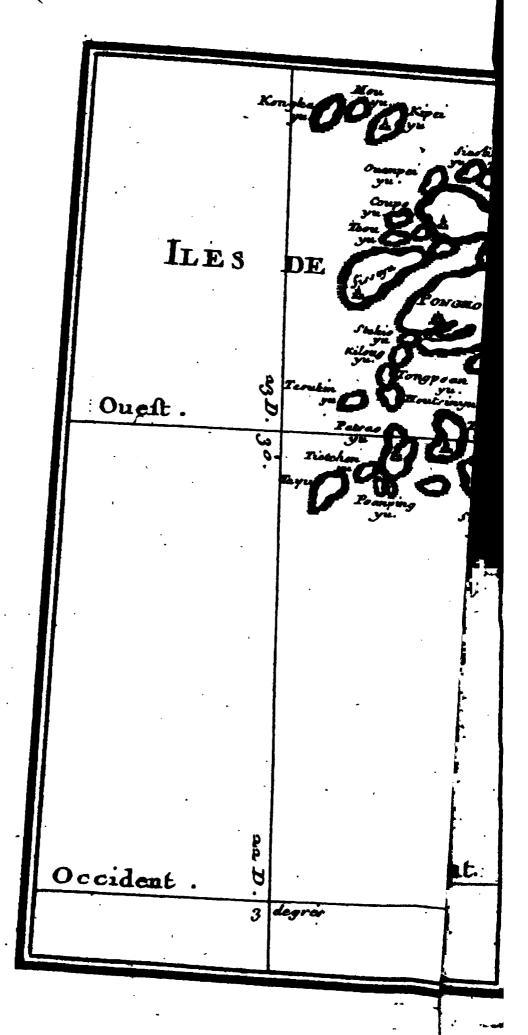

s un payis inculte & inest absolument necessaila conservation de Forqui n'a aujourd'hui aut où les Vaisseaux tirans 8. pieds puissent abor-

employâmes quatre jours dre les differentes situae ces Isles, leurs distanleur grandeur, telles que pouvez les voir dans la Carue je joins ici. Nous avons tivé le Port de la grande Isle i porte particulierement le m de Pong-hou à la hauteur 23. degrez, 28. minutes & 10. condes, & par la comparaison Emoui & nostre estime à 3. degrez 9' 50" à l'Est du meridien de Pekin où nous avons establi le premier meridien par rapport aux Cartes de la Chine.

Le 15<sup>e</sup> d'Avril nous mîmes à la

Lettres de quelques voile à une heure après minuit avec un bon vent de Nord-est. Après avoir doublé la grande Isse, nous fîmes la route de l'Est jusqu'au jour, de peur de tomber sur les Isles de Tong. ki & de Si-ki. A la pointe du jour nous nous trouvâmes fort au vent de ces Isles, & nous commencâmes à découvrir les montagnes de Formose. Alors nous gouvernâmes en route. Sur le midi nous entrâmes dans le Port de Formose, où est la Capitale de l'Isle. Tous les Mandarins d'armes & de lettres nous vinrent recevoir revêtus de leurs habits de ceremonie. Ils nous traitterent avec toute sorte d'honneur & de distinction, pendant un mois entier que nous employâmes à tracer la Carte de ce qui appartient à la Chine dans cette Ifle.

### T -. . . ŧ • •

.

Après avoir demeuré deux jours dans la Capitale afin d'y regler toutes choses avec les Mandarins du lieu, nous nous separâmes. Les PP. Regis & Hinderer & deux de nos Compagnons Tartares choisirent la partie du Nord de l'Isle: pour moi, j'eus avec deux autres Tartares qui m'accompagnoient, le département de la Capitale, toute la partie du Sud, & les Isles de la coste.

Toute l'Isle de Formose n'est pas sous la domination des Chinois, elle est comme divisée en deux parties, Est & Ouest, par une chaîne de hautes montagnes qui commence à la pointe meridionale de Xa-ma-ki-teon, & ne sinit proprement qu'à la mer septentrionale de l'Isle, à la forteresse que les Espagnols avoient autresois fait bâtir, ap-

pellée Ki-long-tchai par les Chinois. Il n'y a que ce qui est à l'Ouest de ces montagnes qui appartienne à la Chine, c'est-àdire, ce qui est renfermé entre les 22. degrez 8' & 25. degrez 20'

de latitude septentrionnale.

La partie orientale n'est habitée, disent les Chinois, que par des Barbares : le payis est montagneux, inculté, & sauvage. Le caractere qu'ils nous ont fait des peuples qui l'habitent, ne differe gueres de ce qu'on dit des sauvages de l'Amerique. Ils nous les ont dépeint moins brutaux que les Iroquois, beaucoup plus chastes que les Indiens, d'un naturel doux & paisible; s'aimant les uns les autres, se secourant mutuellement, nullement interessez, ne faisant nul cas de l'or & de l'argent, dont on dit qu'ils ont plusieurs mines;

Missionnaires de la C. de J. 21 mais vindicatifs à l'excès, sans loy, sans gouvernement, sans police, ne vivant que de la chasse de la pêche; enfin sans Religion, ne reconnoissant nulle Divinité. Tel est le caractere que les Chinois nous ont fait des peuples qui habitent la partie orientale de Formose. Mais comme le Chinois n'est pas trop croyable quand il s'agit d'un peuple étranger; je n'ose garanurce portrait, d'autant plus qu'il n'y a aujourd'hui nulle communication entre les Chinois & ces peuples, & qu'ils se font depuis près de 20. ans une guerre continuelle.

Les Chinois, avant même que d'avoir subjugué Formose, sça-voient qu'il y avoit des mines d'or dans l'Isse. Ils ne l'eurent pas plustost soumis à leur puissance, qu'ils chercherent de

tous costez ces mines : comme il ne s'en trouva point dans la partie occidentale, dont ils étoient les maistres, ils prirent la resolution de les chercher dans la partie orientale, où on leur avoit assuré qu'elles estoient. Ils firent équiper un petit Bastiment afin d'y aller par mer, ne voulant point s'exposer dans des montagnes inconnuës où ils auroient couru risque de la vie. Ils furent reçûs avec bonté de ces Insulaires, qui leur offrirent genereusement leurs maisons, des vivres en abondance, & tout le secours qu'ils pouvoient attendre d'eux. Les Chinois y demeurerent environ huit jours; mais tous les soins qu'ils se donnerent pour découvrir les mines furent inutiles, soit faute d'interprete qui expliquât leur dessein à ces peuples; soit crainte & politique,

Missionnaires de la C. de J. 23 ne voulant point faire ombrage à une Nation qui avoit lieu d'apprehender la domination Chinoise. Quoiqu'il en soir, de tout l'or qu'ils estoient allez chercher, ils ne découvrirent que quelques lingots exposez dans les cahannes, dont ces pauvres gens faisoient très peu de cas. Dangereuse tentation pour un Chinois. C'est pourquoi peu contens du mauvais succès de leur voyage, & impatiens de posseder ces lingots exposez à leurs yeux, ils s'aviserent du stratageme le plus barbare. Ils équiperent leur Vaisseau, & ces bonnes gens leur fournirent tout ce qui estoit necessaire pour leur retour. Ensuite ils inviterent leurs hostes à un grand repas qu'ils avoient préparé, disoient-ils, pour témoigner leur reconnoislance. Ils firent tant boire cespau-

vres gens qu'ils les enyvrerent,& comme ils estoient plongez dans le sommeil causé par l'yvresse, ils les égorgerent tous, se saist-rent des lingots & mirent à la voile. Le chef de cette barbare expédition est encore vivant dans Formose, sans que les Chinois ayent songé à punir un tel forfait. Néanmoins il ne demeura pas absolument impuni, mais les innocens porterent la peine que méritoient les coupables. Le bruit d'une action si cruelle ne se fut pas plustost répandu dans la partie orientale de l'Isle, que ces Insulaires entrerent à main armée dans la partie septentrionnale qui appartient à la Chine, massacrerent impitoyablement tout ce qu'ils rencontrerent, hommes, semmes, enfans, & mirent le feu à quelques habitations Chinoises. Depuis ce temps.là

Missionnaires de la C. de J. 25 temps-là ces deux parties de l'Isle sont continuellement en guerre. Comme j'estois obligé d'aller à la vûë des habitations de ces Insulaires, on me donna deux cens soldats d'escorte pour tout le temps que j'employai à faire la Carte de la partie du Sud: nonobstant cette précaution ils ne laisserent pas de descendre une fois au nombre de 30. à 40. armez de fleches & de javelots: mais comme nous étions beaucoup plus forts qu'eux, ils se retirerent.

La partie de Formose que possedent les Chinois, mérite certainement le nom qu'on lui a donné: c'est un fort beau payis, l'air y est pur & toûjours serein, il est fertile en toute sorte de grains, arrosé de quantité de petites rivieres, lesquelles descendent des montagnes qui la XIV. Rec.

separent de la partie orientale. La terre y porte abondamment du bled, du ris, &c. On y trouve la plûpart des fruits des Indes, des oranges, des bananes, des ananas, des goyaves, des papayas, des cocos,&c. La terre porteroit aussi nos arbres fruitiers d'Europe si on les y plantoit. On y voit des pêches, des abricots, des figues, des raisins, des chataignes, des grenades. Ils cultivent une sorte de melons qu'ils appellent melons d'eau; ces melons sont beaucoup plus gros que ceux de l'Europe, d'une figure oblongue, quelquefois ronde: la chair en est blanche ou rouge: ils sont pleins d'une eau fraiche & sucrée qui est fort au goust des Chinois; ils ne sont pas cependant comparables à ceux qui viennent de Fernambouc, & dont j'ai mangé à la Baye de

Missionnaires de la C. de J. 27 tous les Saints dans l'Amerique meridionale. Le tabac & le sucre y viennent parfaitement bien. Tous ces arbres sont si a-greablement arrangez, que, lorsque le ris est transplanté à l'ordinaire au cordeau & en échiquier, toute cette grande plaine de la partie meridionale resemble bien moins à une simple campagne, qu'à un vaste jardin que des mains industrieuses ont pris soin de cultiver.

Comme le payis n'a esté jusqu'ici habité que par un peuple barbare & nullement policé, les chevaux, les moutons, & les chevres y sont fort rares; le cochon même si commun à la Chine y est encore assez cher: mais les poules, les canards, les oyes domestiques, y sont en grand nombre: on y a aussi quantité de bœuss; ils servent de monture ordinaire faute de chevaux; de mulets & d'asnes. On les dresse de bonne heure; & croiriez-vous, mon R. P. qu'ils vont le pas aussi bien & aussi viste que les meilleurs chevaux; ils ont bride, selle, & croupiere, qui sont quelquesois de très-grand prix. Ce que je trouvois de plaisant, c'estoit de voir le Chinois aussi sil eut esté sur le plus beau cheval de l'Europe.

A la reserve des cers & des singes qu'on y voit par troupeaux, les bestes fauves y sont très-ra-res: & s'il y a des ours, des sangliers, des loups, des tigres, & des leopards comme à la Chine, ils sont dans les montagnes de la partie de l'Est, on n'en voit point dans celle de l'Ouest. On y voit aussi très-peu d'oiseaux. Les plus communs sont les faisans que les

Missionnaires de la C. de J. 29 thasseurs ne permettent gueres de peupler. Enfin je croi qu'ori peut dire que si les eaux des rivieres de Formose estoient bonnes à boire, comme elles sont utiles pour fertiliser les campagnes de ris, il n'y auroit rien à souhaitter dans cette Isle. Mais ces eaux sont pour tous les étrangers un poison contre lequel on n'a pû trouver jusqu'ici aucun remede. Un domestique du Gouverneur du département du midi que j'avois à ma suite, homme fort & robuste, se siant sur la force de sa complexion, ne voulut point croire ce qu'on lui disoit de ces eaux; il en but & mourut en moins de cinq jours, sans qu'aucun cordial ni contrepoison pût le tirer d'affaire. Il n'y a que les eaux de la Capitale dont on puisse boire; les Mandarins du lieu eurent soin d'en.

B iij

faire voiturer sur des charettes pour nostre usage. Au pied de la montagne qui est au Sud-ouest à une Lieuë de Fong-kan-hien, on trouve une source qui produit un petit ruisseau, dont l'eau est d'un bleu blanchâtre, & d'une infection qui n'est pas supportable.

Les Chinois divisent les terres qu'ils possedent dans Formose en trois Hien ou Gouvernemens subalternes, qui dépendent de la Capitale de l'Isle. Ces trois Gouvernemens sont, Tai-ouan-bien, Fong-kan-bien, & Tehu-lo-bien, Chacun a ses Officiers par-culiers qui dépendent immédia-tement du Gouverneur general de l'Isle, & celui-cy de même que toute l'Isle est soumis au Vi-kien dont Tai-ouan ou Formose fait partie.

Missionnaires de la C. de J. 31 La Capitale qu'on appelle Tai-ouan-fou est fort peuplée, d'un grand abord & d'un grand commerce. Elle peut se comparer à la plûpart des meilleures Villes & des plus peuplées de la Chine. On y trouve tout ce qu'on peut souhaitter, soit de ce que l'isse même fournit; comme le ris, le sucre, le sucre candi, le tabac, le sel, la viande de cerf boucannée qui est fort estimée des Chinois; des fruits de toute espece; des voiles de differente sorte; des laines de coton, de chanvre, de l'écorce de certains arbres & de certaine plante qui ressemble assez à l'ortie; quantité d'herbes medicinales, dont la plûpart sont inconnuës en Europe: soit de ce qu'on y apporte d'ailleurs; comme toi-, les de la Chine & des Indes, soyeries, vernis, porcelaines, dif-B iii

32 Lettres de quelques

ferens ouvrages d'Europe, &c. Il y a peu de meuriers dans l'Isle, & par consequent peu de soyeries du payis & peu de manufactures; mais le gain considerable de ceux qui ont commencé à y faire leur commerce, donnera peut-être lieu à y en établir dans la suite. S'il étoit libre aux Chinois de passer dans l'Isle de Formose pour y fixer leur demeure, je ne doute pas que plusieurs familles ne s'y fussent déja transportées: mais pour y passer on a besoin de Passeports des Mandarins de la Chine, & ces Passeports se vendent bien cher; encore avec cela faut-il donner des cautions. Ce n'est pas tout: lorsqu'on arrive dans l'Isle, il faut encore donner de l'argent au Mandarin qui est très-attentif à examiner ceux qui entrent ou qui sortent. Si on n'offre rien

Missionnaires de la C. de J. 33 ou peu de chose, l'on doit s'attendre à estre renvoyé, nonobstant le meilleur Passeport. Cet excez de précaution vient sans doute de l'avidité naturelle qu'ont les Chinois d'amasser de l'argent. Néanmoins il faut avoüer qu'il est d'une bonne politique d'empêcher toute sorte de personnes de passer à Formose, sur tout les Tartares étant maîtres de la Chine. Formose est un lieu très-important, & si un Chinois s'en emparoit, il pourroit exciter de grands troubles dans l'Empire. Aussi les Tartares y tiennentils une garnison de dix mille hommes commandez par un Tsong-ping ou Lieutenant General, par deux Fou-tsiang ou Marechaux de Camp, & par plusieurs Officiers subalternes, qu'on a soin de changer tous les trois ans, & même plus souvent

sa Lettres de quelques
si quelque raison y oblige. Pendant que nous y étions on changea une Brigade de 400. hommes, dont le principal Officier sur cassé, pour avoir insulté un Mandarin de lettres qu'ils prétendoient ne leur pas faire justice sur la mort du frere d'un de leurs camarades, qui avoit esté tué peu de jours auparavant.

Les ruës de la Capitale sont presque toutes tirées au cordeau, & toutes couvertes pendant sept à huit mois de l'année, pour se désendre des ardeurs du Soleil: elles ne sont larges que de 30. à 40. pieds, mais longues de près d'une lieuë en certains endroits. Elles sont presque toutes bordées de maisons marchandes, & de boutiques ornées de soyeries, de porcelaines, de vernis, & d'autres marchandises admirablement bien rangées, en quoi

Missionnaires de la C. de 7. 35 les Chinois excellent. Ces ruës paroissent des galleries charmantes, & il y auroit plaisir de s'y promener, si la fouse des passans étoit moins grande, & si les mës étoient mieux pavées. Les maisons sont couvertes de paille, & ne sont bâties la plúpart que de terre & de bambou. Les tentes dont les ruës sont couvertes ne laissant voir que les boutiques, en ostent le desagrément. La seule maison que les Hollandois y ont élevée lorsqu'ils en étoient les maîtres, est de quelque prix. C'est un grand corps de logis à trois étages, défendu par un rempart de quatre demibastions: précaution necessaire pour les Européans dans ces payis éloignez, où l'on trouve rarement de l'équité & de la bonne foy, & où la fraude & l'injustice tiennent souvent lieu

de mérite. Cette maison a vûê sur le Port, & pourroit dans le besoin disputer un débarquement.

Tai-ouan-fou n'a ni fortifications ni murailles: les Tartares ne mettent point leurs forces & ne renferment pas leur courage dans l'enceinte d'un rempart: ils aiment à se battre à cheval en rase campagne. Le Port est assez bon, à l'abri de tout vent, mais l'entrée en devient tous les jours plus difficile. Autrefois on pouvoit y entrer par deux en-droits, l'un appellé Ta-kiang où les plus gros Vaisseaux flottoient sans peine; & l'autre appellé Loulh-men, dont le fonds est de roche & n'a que 9. à 10. pieds dans les plus hautes marées. Le pre-mier passage est aujourd'hui impratiquable: il y a de certains endroits où l'on ne trouve pas 5.





Missonnaires de la C. de 7. 37 pieds d'eau; le plus qu'il y en ait va jusqu'à 7. à 8. pieds, & il se comble tous les jours par les sables que la mer y charrie. C'est par ce Ta-kiang que les Vaiss seaux Hollandois entroient autrefois dans le Port; & pour en défendre l'entrée aux Vaisseaux Etrangers, ils avoient fait à la pointe de l'Isse qui est au Sud de Ta-kiang, une Citadelle qui seroit excellente si elle n'étoit pas bâtie sur le sable; mais qui étoit trés-propre à se défendre des ennemis qu'ils avoient le plus à craindre; sçavoir, des Chinois & des Japonois. Je joins ici le plan que j'en ai tiré. Élle est à 2. minutes à l'Ouest de Tai-ouanfou, & domine tout le Port où les Vaisseaux au dessus de 200. tonneaux peuvent entrer.

La partie de Formose qui est soumise aux Chinois, est com-

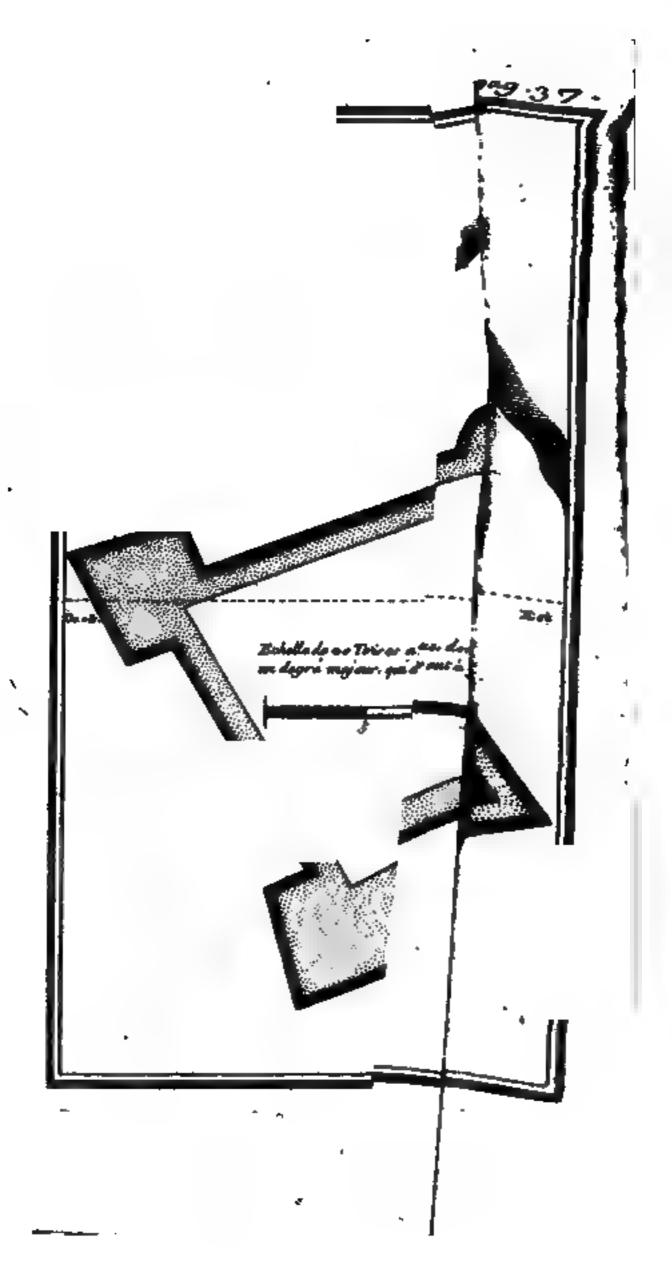

Missonnaires de la C. de 7. 37 pieds d'eau; le plus qu'il y en ait va jusqu'à 7. à 8. pieds, & il se comble tous les jours par les sables que la mer y charrie. C'est par ce Ta-kiang que les Vaisseaux Hollandois entroient autrefois dans le Port; & pour en défendre l'entrée aux Vaisseaux Etrangers, ils-avoient fait à la pointe de l'Isse qui est au Sud de Ta-kiang, une Citadelle qui seroit excellente si elle n'étoit pas bâtie sur le sable; mais qui étoit trés-propre à se défendre des ennemis qu'ils avoient le plus à craindre; sçavoir, des Chinois & des Japonois. Je joins ici le plan que j'en ai tiré. Elle est à 1. minutes à l'Ouest de Tai-ouanfou, & domine tout le Port où les Vaisseaux au dessus de 200. tonneaux peuvent entrer.

La partie de Formose qui est soumise aux Chinois, est com8 Lettres de quelques

posée de deux Nations disserentes: des Chinois, & des națurels du payis. Les premiers at-tirez par l'avidité du gain y sont venus des diverses Provinces de la Chine. Tai-ouan-fou, Fongkan-hien, & Tchu-lo-hien ne sont habitez que par de Chinois: il n'y a des naturels du Payis que ceux qui leur servent de domestiques, ou pour mieux dire, d'esclaves. Outre ces trois Villes, les Chinois ont encore plusieurs villages, mais ils n'ont aucun Fort considerable, à la reserve de Ngan-ping-tching. Ce Fort est au pied du Chasteau de Zelande, car c'est le nom que les Hollandois donnerent à la Citadelle dont j'ai parlé ci-dessus. Il y a bien à Ngan-ping-tching environ quatre à cinq cens fa-milles. On y voit une garnison de deux mille hommes comman.

Missionnaires de la C. de J. 39, dez par un Fou-tsiang, ou Mare-

chas de Camp.

Le gouvernement & les mœurs des Chinois à Formose, ne disserent en rien des mœurs & du gouvernement de la Chine. Ainsi je ne m'arrêterai qu'à vous faire connoistre quel est le genie & l'espece de gouvernement des naturels de l'Isle.

Les peuples de Formose qui se sont soumis aux Chinois, sont partagez en 45. Bourgades ou habitations qu'on appelle Ché: 36. dans la partie du Nord, & 9. dans celle du Sud. Les Bourgades du Nord sont assez peuplées, & les maisons à peu de choses près, sont comme celles des Chinois. Celles du midi ne sont qu'un amas de cabanes de terre & de bambou couvertes de paille, élevées sur une espece d'estrade haute de 3. à 4. pieds,

40 Lettres de quelques bâties en forme d'un entonnoir renversé de 15. 20. 30. jusqu'à 40. pieds de diametre : quelques-unes sont divisées par cloisons. Ils n'ont dans ces huttes ni chaise, ni banc, ni table, ni lit, ni aucun meuble. Au milieu est une espece de cheminée ou de fourneau élevé de terre de deux pieds & davantage, sur lequel ils font leur cuisine. Ils se nourrissent d'ordinaire de ris, de menus grains, & de gibier. Ils prennent le gibier à la course ou avec leurs armes. Ils courent d'une vitesse surprenante: J'ai esté surpris moi-même de les voir courir plus viste que ne font les chevaux, lorsqu'ils courent à bride abbatuë. Cette vitesse à la course vient, disent les Chinois, de ce que jusqu'à l'âge de 14. à 15. ans ils se serrent extrêmement les

genoux & les reins. Ils ont pour

Missionnaires de la C. de J. armes une espece de javelot qu'ils lancent à la distance de 70. à 80. pas avec la derniere justesse: & quoique rien ne soit plus simple que leur arc & leurs fleches, ils ne laissent pas de tuer un faisan en volant aussi seurement qu'on le fait en Europe avec le fusil. Ils sont très-malpropres dans leurs repas:ils n'ont ni plats, ni assiettes, ni écuelles, ni cuilliers, ni fourchettes, ni batonnets. Ce qu'ils ont préparé pour leur repas se met simplement sur un ais de bois ou sur une natte; & ils se servent de leurs doigts pour manger, à peu près comme les singes. Ils mangent la chair demi-cruë, & pour peu qu'elle soit presentée au feu elle leur paroît excellente. Pour lit, ils se contentent de cueillir les feuilles fraiches d'un certain arbre dont je ne sçai pas le nom,

42 Lettres de quelques

& qui est fort commun dans le payis; ils les étendent sur la terre ou sur le plancher de leurs cabannes, & c'est là qu'ils prennent leur sommeil. Ils n'ont pour tout habit qu'une simple toile, dont ils se couvrent depuis la ceinture jusqu'aux genoux: & croiriez-vous que l'orgueil si en-raciné dans le cœur de l'homme, trouve le moyen de se nourrir & de s'entretenir avec une pareille nudité? Croiriez-vous même qu'il leur en coute davantage qu'aux peuples les plus polis, & qui se piquent le plus de luxe & de magnificence? Ceux-ci empruntent le poil des animaux & la soye des vers qu'ils brodent d'or ou d'argent: ceux-là se servent de leur propre peau, sur laquelle ils gravent plusieurs sigu-res grotesques d'arbres, d'animaux, de fleurs, &c. ce qui leur

Missionnaires de la C. de J. 43 cause des douleurs si vives, qu'elles seroient capables, me disoient-ils, de leur causer la mort, si l'opération se faisoit tout de suite & sans discontinuer. Ils y employent plusieurs mois, & quelques-uns une année entiere. Il faut durant tout ce temps-là venir chaque jour se mettre à une espece de torture, & cela pour satisfaire le penchant qu'ils ont de se distinguer de la foule: car il n'est pas permis indiffe-rémment à toute sorte de personnes de porter ces traits de magnificence. Ce privilege ne s'accorde qu'à ceux, qui, au jugement des plus considerables de la Bourgade, ont surpassé les autres à la course ou à la chasse. Néanmoins tous peuvent se noircir les dents, porter des pen-dants d'oreille, des bracelets au dessus du conde ou au dessus

du poignet, des colliers & des couronnes de petits grains de differentes couleurs à plusieurs rangs. La couronne se termine par une espece d'aigrette faite de plumes de coq ou de faisans qu'ils ramassent avec beaucoup de soin. Figurez-vous ces bizarres ornemens sur le corps d'un homme d'une taille aisée & déliée, d'un teint olivastre, dont les cheveux lissez pendent né-gligemment sur les épaules, armé d'un arc & d'un javelot, n'ayant pour tout habit qu'une toile de deux à trois pieds qui lui entoure le corps depuis la ceinture jusqu'aux genoux; & vous aurez le veritable postrait d'un brave de la partie méridionale de l'Isle de Formose.

Dans la partie du Nord, comme le climat y est un peu moins chaud, ils se couvrent de la peau

Missionnaires de la C. de J. 45 des cerfs qu'ils ont tuez à la chasse, & ils s'en font une espece dhabit sans manches, de la figure à peu près d'une dalmatique. Ils portent un bonnet en forme de cylindre, fait du pied des feuilles de bananiers, qu'ils ornent de plusieurs couronnes posées les unes sur les autres, & attachées par des bandes fort étroites, ou par de petites tres-ses de différentes couleurs: ils ajoûtent au dessus du bonnet, comme ceux du midi, une aigrette de plumes de coq ou de faisan.

Leurs mariages n'ont rien de barbare. On n'achete point les femmes comme à la Chine, & on n'a nul égard au bien qu'on peut avoir de part & d'autre, comme il arrive communément en Europe: Les peres & les meres n'y entrent presque pour

46 Letttres de quelques

rien. Lorsqu'un jeune homme veut se marier & qu'il a trouvé une fille qui lui agrée, il va plusieurs jours de suite avec un instrument de musique à sa porte: si la fille en est contente, elle sort & va joindre celui qui la recherche: ils conviennent ensemble de leurs articles. Ensuite ils en donnent avis à leurs peres & à leurs meres. Ceux - cipréparent le festin de nôces qui se fait dans la maison de la fille, où le jeune homme reste sans retourner desormais chez son pere. Deslors le jeune homme regarde la maison de son beaupere comme la sienne propre, il en est le soûtien; & la maison de son propre pere n'est plus à son égard, que ce qu'elle est à l'égard des filles en Europe, qui quittent la maison parernelle pour aller demeurer avec leur

Missionnaires de la C. de J. 47. époux. Aussi ne mettent-ils point leur bonheur à avoir des enfans mâles, ils n'aspirent qu'à avoir des filles, lesquelles leur procurent des gendres qui deviennent l'appui de leur vieillesse.

Quoique ces Insulaires soient entierement soumis aux Chinois, ils ont encore quelques restes de leur ancien gouvernement. Chaque Bourgade se choisit trois ou quatre des plus anciens qui sont le plus en réputation de probité. Ils deviennent par ce choix les Chefs & les Juges du reste de l'habitation: ce sont eux qui terminent en dernier ressort tous les differens; & si quelqu'un refusoit de s'en tenir à leur jugement, il seroit chasse à l'instant de la Bourgade, sans esperance d'y pouvoir jamais rentrer; & nulle autre Bourgade n'oseroit le recevoir. Ils payent en grains

48 Lettres de quelques

leur tribut aux Chinois. Pour regler ce qui concerne ce tribut, il y a dans chaque Bourgade un Chinois qui en apprend la lan-gue, afin de servir d'Interprete aux Mandarins. Ces Interpretes qui devroient procurer le soulagement de ce pauvre peuple, & empêcher qu'il ne soit surchargé, sont eux-mêmes d'indignes harpies qui les suc-cent impitoyablement: ce sont autant de petits tirans qui poussent à bout, non-seulement la patience de ces Insulaires, mais même celle des Mandarins du lieu, qui sont forcez de les laisser dans leurs Emplois pour éviter de plus grands inconveniens. Cependant de douze Bourgades qui s'étoient soumises aux Chinois dans la partie du Sud, il n'y en a aujourd'hui que neuf: trois se sont révoltées, ont chas-

Missionnaires de la C. de 7. 49 sé leurs Interpretes, ne payent plus de tribut à la Chine depuis trois ans, & se sont unies avec ceux de la partie orientale de l'Isle. C'est un fort mauvais exemple & qui pourroit avoir des suites. J'en touchai un mot au premier Mandarin de lettres de Formose, Docteur Chinois qui vient d'être fait Viceroy de la Province de Fou-kien. Il me répondit froidement: Tant pis, a mon Pere, pour ces Barbares, « s'ils veulent rester dans leur « barbarie; nous tâchons de les « rendre hommes, & ils ne le veu-« lent pas, tant pis pour eux, il a y à des inconveniens par tout, « Quelque barbares cependant qu'ils soient, selon certaines maximes du monde Chinois, je les crois plus près de la vraie Phi-

losophie que le grand nombre des plus célebres Philosophes de XIV. Rec. C

la Chine. On ne voit parmi eux, de l'aveu même des Chinois, ni fourberie, ni vols, ni querelles, ni procez, que contre leurs Interpretes. Ils sont équitables, & s'entr'aiment les uns les autres: ce qu'on donne à l'un d'eux, il n'oseroit y toucher, que ceux qui ont partagé avec lui le tra-vail & la peine, ne partagent aussi le salaire; c'est dequoi j'ai esté souvent témoin moi-même: ils sont attentifs au moindre signal de ceux qui ont droit de leur commander; ils sont circonspects dans leurs paroles, & d'un cœur droit & chaste. On en peut juger par ce petit trait. Un Chinois que les Mandarins du lieu avoient mis à ma suite, laissa échaper quelques paroles peu séantes. Un de ces Insulaires qui n'avoit gueres que 30. ans & qui scavoit quelques mots de la lanMissionnaires de la C. de J. 51 gue Mandarine, le reprit hardiment en presence de tout le monde. Pou hao, lui dit-il, cela n'est pas bien: ngamen sin tching, nous avons le cœur droit, poucan-choue, pou-can-siang, aucun de nous n'oseroit parler ainsi, n'oseroit pas même le penser; Pou-hao, pou-hao, cela n'est pas bien, cela n'est pas bien.

Avant que de partir d'Emoui, on nous avoit dit qu'il y avoit des Chrestiens dans Formose: nous nous en sommes informez, & certainement il n'y en a aucun parmi les Chinois: mais il y a apparence qu'il y en a eu parmi les Insulaires, du temps que les Hollandois étoient mastres du Port. Nous en avons trouvé plusieurs qui sçavent la langue des Hollandois, qui lisent leurs livres, & qui en écrivant se servent de leurs caracte-

res. Nous avons même trouvé entre leurs mains quelques fragmens de nos Saints Livres en Hollandois. Ils n'adorent aucune Idole, ils ont même en horreur tout ce qui y a quelque rapport: ils ne font aucun acte de Religion, & ne recitent aucune priere. Cependant nous en avons vû qui connoissent un Dieu createur du Ciel & de la terre, un Dieu en trois personnes Pere, Fils, & Saint-Esprit; & qui disent que le premier de tous les hommes s'appelloit Adam, & la premiere des femmes Eve; que pour avoir desobéi à Dieu, ils avoient attiré sa colere sur eux & sur tous leurs descendans; qu'il est necessaire d'avoir recours au Baptême pour effacer cette tache: ils sçavent même la formule du Baptême. Néanmoins nous n'avons pû sçavoir

Missionnaires de la C. de J. 33 certainement s'ils baptisoient ou non. Les Chinois qui nous servoient d'Interpretes, nous ont assuré que dez qu'un enfant leur est né, ils prennent de l'eau froide, & la seur versent sur le corps. Mais comme ces Interpretes Chinois étoient Infidelles, & que d'ailleurs ils ne sçavoient qu'imparfaitement la langue du payis, nous ne pusmes jamais nous en assurer suffisamment. Il paroist parceque nous avons pû tirer d'eux qu'ils n'ont aucune idée des récompenses ni des peines de l'autre vie : ainsi il est vraisemblable qu'ils n'ont pas grand soin de baptiser leurs enfans. Nous avons tâché, autant que nous le pouvions, de leur enseigner les veritez les plus necessaires de nostre sainte Religion: nous avons recommandé en particulier à ceux qui nous C iii

paroissoient le mieux instruits, d'inculquer à leurs concitoyens ces veritez importantes, & sur tout de baptiser les enfans aussitost qu'ils seroient nez, en cas qu'ils eussent quelque esperance de pouvoir les instruire des Mysteres de la foy quand ils en seroient capables. Nous leur avons laissé la formule du Baptème, & c'est tout ce que nous avons pû faire.

Quelle douleur pour nous, mon R. P. de nous voir au milieu d'une si belle moisson, & qui deviend roit très abondante, si elle avoit des ouvriers apostoliques pour la cultiver; & cependant d'estre obligez de l'abandonner sans esperance de secours! Il ne peut leur en venir du costé de la Chine dans les circonstances presentes: en vain a-t-on tenté deux ou trois sois

Missionnaires de la C. de J. 55 d'y passer : la porte en est fermée aux Européans. Il n'y a qu'un coup de Providence, ou qu'une commission pareille à la nostre qui puisse en faciliter l'entrée. La chose deviendroit plus aisée s'il y avoit quelque Port dans la partie de l'Est. Le payis n'est soumis à aucune Puissance étrangere que nous sçachions, le caractere qu'on nous a fair de ces habitans n'a rien de fort barbare, le Japon n'en est pas éloigné. Si ces motifs engageoient des Missionnaires à y porter les lumieres de la Foy, il leur seroit aisé d'étendre leur zele dans la partie de l'Ouest, sur tout dans la meridionale de l'Isle, dont les habitations soumiles aux Chinois ne sont en trois ou quatre endroits éloi. gnées des habitations de l'Est, que d'environ une lieuë. Com-Ciiij

me la conversion de ces pauvres peuples n'est pas l'ouvrage des hommes, mais l'esset de la misericorde de nostre divin Mastre, taschons de l'obtenir par nos prieres & par des œuvres saintes. Il ne se passe aucun jour que je ne me ressouvienne au pied des Autels de ces pauvres gens. Plaise à la misericorde du Seigneur exaucer les vœux que je forme pour leur conversion.

Quoique l'Isle de Formose soit peu éloignée de la Chine, néanmoins les Chinois, suivant leur Histoire, ne commencerent d'en avoir connoissance que du temps de l'Empereur Sivente de la Dynastie des Ming, environ l'an de grace 1430. que l'Eunuque Ouan san pao revenant d'Occident y sut jetté par la tempeste. Cet Eunuque se trouvant dans une terre étran-

Missionnaires de la C. de J. 57 gere, dont le peuple lui sembloit aussi barbare que le payis lui paroissoit beau, y sit quelque séjour pour en prendre des connoissances dont il pust informer son maistre. Mais tout le fruit de ses soins se réduisit à quelques plantes & à quelques herbes medicinales qu'il en rapporta, dont on se sert encore aujourd'hui à la Chine avec succez.

La 42°. année de l'Empereur Kia-tsing l'an de grace 1564. le Tou-tou ou Chef d'escadre Yu-ta-yeou croisant sur la mer Orientale de la Chine, y rencontra un Corsaire nommé Lin-tao-kien, qui s'étoit emparé des Isles de Pong-hou, où il avoit laissée une partie de son monde. C'étoit un homme sier & ambitieux, passionné pour la gloire, & qui cherchoit à se faire un nom. Il n'eut pas plustost ap-

perçu Yu-ta-yeou, qu'il va sur lui à pleines voiles, l'attaque brusquement, & auroit infailliblement défait l'Escadre Chinoise, si celui qui la comman-doit eust esté moins sage & moins intrépide. Yu-ta-yeon soutint le premier seu avec beaucoup de sang froid, après quoi il attaqua à son tour Lin-tao-kien. Le combat dura plus de cinq heures, & ne finit qu'à la nuit, que Lin-tao-kien prit la fuite, & se re-tira vers les Isles de Pong-hou, pour y rafraichir ses troupes, prendre ce qu'il y avoit laissé de soldats, & retourner vers l'ennemi Mais Yu-ta-yeou en habile Capitaine le poursuivit de si près, que Lin-tao-kien trouva dès la pointe du jour l'entrée du Port de Pong-hou sermée par une partie de l'Escadre ennemie. Ses troupes qui étoient fort

Mi sionnaires de la C. de J. 59 diminuées dans le combat, & la frayeur qui s'étoit emparée des autres lui, firent juger qu'il étoit dangereux de tenter l'entrée du Port. Il prit donc la resolution de continuer sa route & d'aller moüiller à Formose. Yu-ta-yeou l'y poursuivit: mais comme il trouva que la mer é. toit basse, & que d'ailleurs il n'avoit nulle connoissance de l'entrée de ce Port, il ne voulut pas exposer ses Vaisseaux, & il se retira aux Isles de Pong-hon dont il se rendit maistre. Il six prisonniers les soldats qu'il y trouva, il y mit bonne garnison, & retourna victorieux à la Chine, où il donna avis de ses découvertes & de son expédition. La Cour recut avec joye ces nouvelles, & nomma deslors un Mandarin de lettres pour Gouverneur des Isles de Ponzhou. Cvi.

Formose, dit l'Historien Chinois, étoit alors une terre inculte, qui n'étoit habitée que par des Barbares. Lin-tao-kien qui n'avoit que de grandes vuës, ne crut pas que cette Isle, dans l'étatoù elle étoit, lui convînt: c'est pourquoi il fit égorger tous les Insulaires qu'il trouva sous sa main, & avec une inhumanité qui n'a point d'exemple, il se servit du sang de ces infor-tunez pour calfatter ses Vais-seaux, & mettant aussi-tost à la voile, il se retira dans la Province de Canton, où il mourut miserablement.

Sur la fin de l'année 1620, qui est la premiere année de l'Empereur Tien ki, une Escadre Japonoise vint aborder à Formose. L'officier qui la commandoit, trouva le payis, tout inculte qu'il étoit, assez propre à

Missionnaires de la C. de J. 61 y établir une colonie: il prit la resolution de s'en emparer, & pour cela il y laissa une partie de son monde, avec ordre de prendre toutes les connoissances necessaires à l'execution de son dessein. Environ ce même temps un Vaisseau Hollandois qui alloit ou revenoir du Japon, fut jetté par la tempeste à Formose: il y trouva les Japonois peu en état de lui faire ombrage. Le payis parut beau aux Hollandois, dit l'Historien Chinois, & avantageux pour leur commerce. Ils prétexterent le besoin qu'ils avoient de quelques rafraichissemens, & des choses necessaires pour radouber leur Vaisseau maltraité par la tempeste. Quelques-uns d'eux pénetrerent dans les terres, & après avoir bien examiné le payis, ils revinrent sur leur bord.

Les Hollandois ne toucherent point à leur Vaisseau pendant l'absence de leurs compagnons; ce ne fut qu'à leur retour qu'ils songerent à le radouber. Ils prierent les Japonois, avec qui ils ne vouloient point se brouiller de peur de nuire à leur commerce, de leur permettre de bastir une maison sur le bord de l'Isle qui est à une des entrées du Port, dont ils pussent dans la suite tirer quelques secours, par rapport au commerce qu'ils faisoient au Japon. Les Japo-nois rejetterent d'abord la proposition: mais les Hollandois insisterent de telle sorte, en assurant qu'ils n'occuperoient de terrain que ce qu'en pouvoit renfermer une peau de bœuf, qu'fin les Japonois y consentirent. Les Hollandois prirent donc une peau de bœuf qu'ils coupe-

Missionnaires de la C. de J. 63 rent en petites aiguillettes fort fines, puis ils les mirent bout à bout, & ils s'en servirent pour mesurer le terrain qu'ils souhaittoient. Les Japonois furent d'abord un peu faschez de cette supercherie: mais enfin aprés quelques reflexions, la chose leur parut plaisante; ils s'adoucirent, & ils permirent aux Holandois de faire de ce terrain ce qu'ils jugeroient à propos. C'est sur ce terrain qu'ils bastirent le Fort dont j'ai parlé plus haut, & dont je vous envoye le Plan: on voit encore aujourd'hui sur la porte ces mots: Castel Zelanda 1634.

· La construction de ce Fort rendoit les Hollandois les maistres du Port, & du seul passage par où les gros Vaisseaux pouvoient y entrer. Peut-estre les Japonois en connurent-ils trop

tard l'importance. Quoiqu'il en soit, soit que le nouveau Fort leur sit ombrage, soit qu'ils ne trouvassent pas leur compte dans cette Isle qui estoit encore inculte, peu après ils l'aban-donnerent absolument, & se retirerent chez eux. Les Hollandois se virent par-là les seuls maistres de Formose, car les Insulaires n'estoient pas en estat de léur tenir teste. Pour mieux s'assurer du Port, ils firent construire de l'autre costé vis-à-vis du Fort de Zelande, une maison fortisiée de quatre demi-Bastions, dont j'ai déja parlé.

Dans ce temps-là la Chine estoit toute en seu, soit par la guerre civile qui a desolé tant de belles Provinces de cet Empire; soit par la guerre qu'elle soûtenoit contre le Tartare qui s'en est ensin emparé, & qui a

Missionnaires de la C. de J. 65 fondé la Dynastie glorieusement regnante sous l'Empereur Camhi. Un de ceux qui s'opposerent avec le plus de courage aux Tartares, fut un homme de fortune de la Province de Fou-kien, appelle Tching-tchi-long. De petit Marchand il estoit devenu le plus riche négociant de la Chine: heureux s'il avoit esté aussi sidele à Dieu dans les promesses qu'il avoit faites à son Baptême, (car il estoit Chrestien) qu'il fut fidele à son Prince & à sa Patrie, preste à tomber sous une domination étrangere.

Tching-tchi-long arma à ses dépens une petite flotte contre le Tartare: il sut bien-tost suivi d'une multitude innombrable de Vaisseaux Chinois, & il devint par-là le Chef d'une des plus formidables flottes qu'or ait vû dans ces mers. Le Tar. 66 Lettres de quelques tare lui offrit la dignité de Roy s'il vouloit le reconnoistre. Il la refusa, mais il ne jouit pas longtemps de sa bonne fortune. Son fils Tching-tching-cong lui succeda au commandement de cette nombreuse flotte; plus zelé encore pour sa Patrie & pour sa fortune que n'estoit son pere, il renta diverses entreprises; il assiegea plusieurs Villes considerables, comme Hai-tching du Fou-kien, qu'il prit après avoir taillé en pieces l'armée Tartare qui estoit venuë au secours: Ouen-tcheou du Tche-kiang, Nankin du Kiam-nan, &c. Ces premiers succez durerent peu, il fut enfin vaincu par les Tartares, & chassé absolument de la Chine. Alors il tourna ses vuës & son ambition vers Formose, dont il resolut de chasser les Hollandois, & d'y établir

Missionnaires de la C. de J. 67

un nouveau Royaume.

Ce fut la 17°, année de l'Empereur Xun-chi pere de Cam-hi, la 1661°. de l'EreChrestienne, que Tching-tching-cong quitta son entreprise sur la Chine, pour se retirer à Formose avec sa formidable Flotte. Il se saisit en passant des Isles de Pong-hou. Les Hollandois qui sans doute le croyoient en seureté du costé de la Chine, où il y avoit encore du trouble, n'avoient pas eu soin de munir de troupes Ponghou, & Tai-ouan. Ainsi Tchingtching-cong s'empara de ces Isles presque aussi-tost qu'il y parut. Il y saissa cent de ses Vaisseaux pour les garder, & il continua sa route vers Formose.

J'ai appris d'un Mandarin qui servoit en ce temps-là Tching-tching cong en qualité de Fou-tsang, ou de Maréchal de Camp,

qu'il n'y avoit pour la garde du Fort & du Port de Formose, qu'onze Hollandois. Le reste de la garnison estoit composée partie des Noirs des Indes, partie des Insulaires du payis. Nonobstant cette inégalité de forces, les Hollandois resolurent de se défendre, & ils se désendirent en esset en braves gens.

Tching-tching-cong entra dans le Port avec sa Flotte, composée de neuf cens voiles, par la passe de Lou-lh-men, à une grande lieuë au dessus du Fort de Zelande. Il sit descendre à terre une partie de son monde, asin d'attaquer le Fort par mer & par terre: Le siege dura quatre mois entiers, pendant lesquels les Hollandois se désendirent de leur canon avec plus de succez qu'ils n'auroient osé l'esperer. Tching-tching-cong estoit au de-

Missionnaires de la C. de J. 69 sespoir de voir tant de résistance & de courage dans cette poignée d'Europeans, contre une armée aussi nombreuse que la sienne.

Comme les Chinois n'avoient pas l'usage du canon, il ne pouvoit pas répondre à celui des Hollandois; ainsi il n'avoit d'esperance de les réduire que par la famine, ce qui demandoit beaucoup de temps, pendant lequel ils pouvoient recevoir du secours de leurs Vaisseaux de Barbarie, ou de ceux qui alloient commercer au Japon. Tching-tching-cong connut route la difficulté de son entreprise: mais il se voyoit hors de la Chine, sans esperance de pouvoir jamais y rentrer sous les Tartares, ausquels il venoit de faire la guerre: il n'ignoroit pas d'ailleurs que si Formose lui estoit

Lettres de quelques fermée, il n'avoit plus de ressource : C'est pourquoi il se détermina à faire un dernier effort

contre les Hollandois. Ceux-ci avoient acuellement quatre Vaisseaux dans le Port : Ils avoient mis sur le bord de chaque Vaisseau un de leurs gens avec des Indiens pour le garder : les sept autres Hollandois s'estoient renfermez dans la Citadelle ou le Fort de Zelande. Le Capitaine Chinois resolut de sacrifier quelques - uns de ses Vaisseaux sur lesquels il mit quantité de feux d'artifice; & profitant d'un grand vent de Nord-est, il les poussa sur les Vaisseaux Hollandois. Il réussit au de-là de ses esperances; de quatre Vaisseaux, trois furent brulez. Aussi-tost il sit sommer les Hollandois renfermez dans le Port de se rendre, en leur

Missionnaires de la C. de J. 71 declarant qu'il leur permettoit de se retirer avec tous leurs effets; mais que s'ils persistoient à se défendre, il n'y auroit point de quartier pour eux. Les Hollandois à qui il ne restoit pour toute ressource qu'un seul Vaisseau, accepterent volontiers ces offres: ils chargerent leur Vaisseau de tous leurs effets, remirent la place entre les mains du Chinois, & se retirerent.

Tching-tching-cong n'ayant plus personne qui s'opposast à ses desseins, distribua une partie de ses troupes dans la partie de Formose que possedent aujourd'hui les Chinois: il établit une garnison à Ki-long-tchai, Forteresse que les Espagnols bastirent autresois & qu'ils trouverent abandonnée. Il construisit une Forteresse à Tan-choui-tching sur l'embouchure de la riviere Tan-

Lettres de quelques choui où les Vaisseaux Chinois peuvent mouiller l'ancre : il détermina les lieux où sont aujourd'hui Tchu-lo-yen & Fong-Xanhien, pour y bastir deux Villes ausquelles il donna le nom de Tien-hing-hien & Quan-nien hien: il établit pour Capitale de ses nouveaux Etats l'endroit où est aujourd'hui Tai-ouan-fou, & il donna à cette Ville le nom de Xing-tien-fou: il mit son Palais & sa Cour au Fort de Zelande, auquel il donna le nom de Nganping-tching, qu'il conserve encore maintenant.

Ce fut alors que Formose commença à prendre une nouvelle forme. Il y établit les mêmes loix, les mêmes Coustumes, & le même gouvernement qui regnent à la Chine: mais il ne jouit que peu de temps de sa nouvelle conqueste. Il mourur une Missionnaires de la C. de J. 73
une année & quelques mois après avoir pris possession de l'Isle. Son fils Tching-king-mai lui
succeda: comme il avoit esté
élevé dans l'étude des livres, il
ne sit presque rien pour cultiver
le payis que son pere lui avoit
acquis avec tant de soins & de
fatigues: c'est ce qui ralentit
beaucoup le courage & le zele
des troupes pour son service.

La 12°. année du regne de Cam-hi, & l'an 1673. de l'Ere Chrestienne, les Rois de Canton & de Fou-kien se révolterent contre l'Empereur. Tching-kingmai voulant ranimer l'ardeur de ses soldats, prit la resolution de se joindre au Roy de Fou-kien contre le Tartare: Il fait armer ses Vaisseaux, & va pour s'aboucher avec lui sur les costes de cette Province. Mais comme il vouloit estre traitté en XIV. Rec.

Lettres de quelques Prince souverain, & que le Roy de Fou-kien prétendoit avoir le pas sur lui, il en sut tellement irrité, que sur le champ il lui declara la guerre. On se batit de part & d'autre avec beaucoup d'ardeur & de courage: mais comme les troupes de Tching - king - mai estoient composées de vieux soldats, autant de combats qu'il donna, furent autant de victoires. Le Roy de Fou-kien fut enfin obligé de se faire raser une seconde fois, & de s'abandonner à la discretion des Tartares. Tching - king - mai reteurna à Formose, où il mourut peu de temps après, laissant pour successeur son fils Tching-ke-san dans un âge encore fort tendre sous la conduite de Lieou-koue-can & Fong-si-san, deux Officiers qui lui estoient extrêmement attachez.

Missionnaires de la C. de J. 75 La revolte de Fou kien estant heureusement terminée à l'avantage des Tartares, ils abolirent le titre de Roy, & la 21°. année de Cam hi en 1682. ils établirent pour Gouverneur de cette Province & de celle du Tchekiang, un Tsong tou: c'est une dignité qui est au dessus de celle du Viceroy. Le premier qu'ils mirent, fut le T song tou Yao. C'estoit un homme adroit, poli, & engageant. Il ne fut pas plutost en charge, qu'il fit publier jufques dans Formose une amnistie generale pour tous ceux qui se soûmettroient à la domination Tartare, avec promesse de leur procurer les mêmes charges, les mêmes honneurs, & les mêmes prérogatives qu'ils possedoient sous leurs Chefs particuliers. Cette Declaration eut tout l'effet que pouvoit esperer le Tsong-Dij

tou Yao: la plûpart de ceux qui avoient suivi Tching-tching-cong, avoient abandonné leur payis, leurs femmes, & leurs enfans: éloignez dans une terre étrangere, inculte, & presque inhabitée, sans esperance d'en retirer sitost aucun avantage conside. rable, ils estoient ravis de trouver une porte honneste pour retourner chez eux. Quelques-uns ne délibererent point, & quitterent d'abord Tching-ke-san pour aller dans le Fou-kien. Le Tsongtou Yao les receut avec tant de politesse, & leur sit de si grands avantages, qu'ils furent suivis bien-tost après de plusieurs autres. Le Tsong-tou Yao crut alors que la conjoncture estoit favorable pour s'emparer de Formose. Il sit partir aussi-tost une flotte considerable sous les ordres d'un Titou-che ou Lieutenant

Missionnaires de la C. de J. 77 General pour se saisir des Isles de Pong hou. Le Titou-che y trouva plus de resistance qu'il ne croyoit: les soldats avec le secours du canon Hollandois se défendirent avec vigueur: mais ensin il fallut ceder au nombre & à la force. Pong-hon estant pris, le Conseil du jeune Prince jugea qu'il seroit difficile dans la situation d'esprit où estoient les troupes, de conserver Formose, & sans attendre que le Titou-che vînt les attaquer dans les formes, ils dépêcherent un Vaisseau pour porter un Placet à l'Empereur au nom du jeune Prince, par lequel il se soûmettoit à Sa Majesté. Voici ce Placet traduit fidellement du Chinois.

Le Roy d'Yen-ping Grand Gene-.
ral d'armée, Tching-ke-san,
presente ce Placet à l'Empereur.

"Lorsqu'abaissé aux pieds de de V. M. je fais attention à la grandeur de la Chine, que depuis un temps immémorial elle s'est toûjours soûtenuë a- vec éclat, qu'un nombre insimi de Rois s'y sont succedez les uns aux autres; je ne puis m'empêcher d'avoüer que c'est l'est d'une Providence speciale du Ciel, qui a choisi vostre illustre Maison pour gouver- ner les (a) neuf terres : le Ciel

(\*) C'est-à-dire, tout le monde habitable. Les Chinois divisent les terres en neuf especes: 1°. Montagnes de bonne terre. 2°. Montagn:s pierreus-s. 3°. Terres & collines. 4°. Terres noires & seches. 5° Terres humides. 6°. Terres sabloneuses. 7°. Terres grasses. 8°. Terres jaunes. 9°. Terres rouges.

Missionnaires de la C. de J. 79 n'a fait ce changement que « pour perfectionner les cinq (a) « vertus, comme cela paroist « clairement par le bon ordre & « l'heureux succez de tout ce « que V. M. a entrepris. Quand « je pense avec humilité à mes « Ancestres, je vois qu'ils ont eu « un veritable attachement pour « leurs Souverains; qu'en cela « ils ont taché de reconnoistre « les bienfaits qu'ils avoient re- « ceus de la Dynastie préceden- « te, dans un temps auquel ma « Maison n'en avoit receu aucun « de vostre glorieuse Dynastie. « C'est cet attachement à son « Prince qui obligea mon ayeul « Tching-tching-cong de sortir de « la Chine, & d'aller defricher « les terres incultes de l'Orient. «

D iiij

<sup>(</sup>a) La charité, la justice, l'honnesteté ou les cérémonies, la prudence, la sidelité ou la bonne soy.

» Mon pere Tching - king - mai » estoit un homme d'estude qui » n'auroit pas osé s'exposer sur » le bord d'un précipice : sem-» blable aux Rois (a) d'Ye-lang » il estoit tout occupé à gouver-» ner & à instruire son peuple, » se bornant à ce coin de terre » au milieu de la mer, sans avoir » d'autres vûës.

Jusqu'ici j'ai joui des biensaits de mes Ancestres; moi
leur petir-sils, je ne cesse de
leur en témoigner ma reconnoissance, en me rappellant
continuellement à la memoire
les biensaits qu'ils ont receus
du Ciel, sans penser à m'agrandir sur la terre. Maintenant
que je vois V. M. semblable
au Ciel, qui par son étenduë

(a) Royaume ancien qui confinoit avec la Province du Sse-tchuen, les peuples de ce Royaume estoient des Barbares très-dissiciles à policer.

Missionnaires de la C. de J. 81 & son élevation couvre toutes « choses, & a la terre qui par " sa solidité les soûtient, toû-« jours portée à faire du bien, « à arrester les effets de sa justi- « ce; fondement sur lequel elle « gouverne la Chine: mainte-« nant que je vois V. M. sem- « blable au Soleil levant, dont « la lumiere se répand dans un « instant sur toute la terre, dez « que cet astre commence à pa-« roistre sur l'horison, & dissipe « dans un moment les legers « nuages qui se rencontroient sur « la surface de la terre; com-« ment oserois-je penser à autre « chose qu'à m'appliquer à ma « persection ? C'est ce que moi, » homme étranger, je regarde « comme l'unique moyen de vi-« vre content. Si je pensois à fai-« re passer mes Vaisseaux du co-« sté de l'Occident (de la Chi-«

" ne) j'avoue que je serois en " faute: mais helas! de ce sang » qui estoit venu en Orient » (Formose) qu'en reste-t-il? » N'est ce pas comme une foi-» ble rosée qui tombe d'elle-" même de grand matin, & qui » se dissipe dez que le Soleil pa-» roist? Comment donc oserois-» je entreprendre quelque cho-» se contre V. M. mon cœur lui » est entierement soûmis, il le » proteste à V. M. dans ce Pla-» cet, & elle en verra l'effet. " Je connois aujourd'hui que je n n'ai pas esté dans la bonne " voye, & à l'avenir j'oserai mar-» cher librement dans le par-» terre de la charité à la suite » du (a) Ki-ling. Je souhaite a-

(a) Le Ki-ling est un animal fabuleux & mysterieux de l'antiquité Chinoise: il est né d'une vache: sa charité est si grande qu'il n'ose pas même souler aux pied le moindre brin d'herbe. Il ne paroist que lorsque i Empire est gouverné par un saint Empereur.

Missionnaires de la C. de J. 83 vec passion voir le Ciel & la « terre ne faire qu'un tout. Le a pauvre peuple de cette Isle ne a demande pas de pouvoir s'en-« yvrer ni de se rassasier de « viandes. S'il est traitté avec a douceur, il en sera plus porté « à la soûmission. La nature du « poisson est d'aller dans les pré- « cipices, & les eaux les plus « profondes ne le sont pas trop « pour eux, & ils peuvent jouir « d'une longue vie au milieu des « ondes de la mer. Pour serment « de tout ce que je represente à « V. M. dans ce Placet, que le « Soleil ne m'éclaire point, si « ce ne sont-là les sentimens de « mon cœur.

L'Empereur répondit à ce Placet que Tching-ke-san eut à sortir de Formose & à venir à Pexin. Tching-ke-san qui craignoit d'aller à Pexin, represen84 Lettres de quelques

ta à l'Empereur dans un second Placet, en envoyant les Sceaux & ceux de ses principaux Officiers, qu'estant né dans les contrées meridionales, & estant d'une santé fort soible, il apprehendoit les froids du Nord; qu'ainsi il supplioit Sa Majesté de lui permettre de se retirer dans la Province de Fou-kien dont ses Ancestres estoient sortis. Ce dernier Placer n'eut aucun effet, de sorte que ce malheureux Prince, qui se voyoit presque abandonné, fut obligé de remettre Formose entre les mains des Tartares, & d'aller à Pekin, où il est encore vivant, avec la qualité de Comte dont il fut revêtu à son arrivée à la Cour, qui fut la 22e. année de Cam - hi, & la 1683°. de l'Ere Chrestienne.

Je me flatte que vous serez

Missionnaires de la C. de J. 85 content de cette description que je vous envoye de l'Isle de Formose: du moins je puis vous affurer qu'elle est exacte. Je voudrois pouvoir mieux vous marquer tout le respect avec lequel je suis dans l'union de vos S. S. vostre, &c.

## SECONDE LETTRE

DU MESME.

A Pekin le 5. Juin 1717.



On Reverend Pere,

La paix de N.S.

Le zele que vous avez pour la Mission de la Chine, & l'interest que vous y prenez, m'engagent à vous faire part d'un évenement qui nous a tous consternez, & qui met la Religion dans un danger extrême.

Missionnaires de la C. de 7. 87 Sur la fin de l'année derniere les Mandarins des costes maritimes representerent à l'Empereur que plusieurs Vaisseaux Chinois transportoient quantité de ris horsde la Chine, & entretenoient d'étroites liaisons avec les Chinois qui demeurent à Batavie. Sur quoi l'Empereur défendit sous de griéves peines, qu'aucun Vaisséau Chinois n'allât sous prétexte de commerce, dans les contrées qui sont au midi de la Chine. Cette désense sur portée à la fin du mois de janvier de cette année 1717. & fut insérée dans la Gazette. Un (a) . Tsong ping de la Province de Canton a pris de-là occasion de me presenter une Requeste à l'Empereur, dans laquelle il se déchaisne violemment, & contre les Européans qui trafiquent à

( \* ) Mandarin de guerre du second ordre.

la Chine, & contre l'exercice de nostre sainte Religion. Voici la Requeste aussi sidellement traduite, que le permet la disserence qu'il y a entre la langue Chinoise & la nostre.

Tchin-mao (c'est le nom de nostre accusateur (a) Hie-che-tchin Tsong-ping, (b) sur les précautions qu'on doit prendre par rapport aux costes maritimes.

- » Moi votre sujet, j'ai visité » exactement selon la contume » & selon le devoir de ma char-» ge, toutes les Isles de la mer. » A la 6°. Lune j'ai parcouru tou-» tes les costes maritimes qui » sont vers l'Occident: à la se-
- (a) Lieu de la Jurisdiction de ce Mandarin.
- (b) Les Chinois mettent toûjours à la teste de leur Requeste le sujet dont ils veulent parler.

Missionnaires de la C. de 7. 89 conde Lune j'ai visité toutes « celles qui sont vers l'Orient a du coste de l'isse de Nanngao, u & dans le cours d'une année « j'ai parcouru toutes les Isles de « la mer qui sont de ma Juris-« diction. Il n'y a point de Golfe « ni de Détroit que je n'aye exa- « miné par moi-même. J'ai trou-a vé que la haute sagesse & l'au-« torité absoluë de V. M. main. « tiennent dans une tranquillité « parfaite les payis les plus recu- « lez de l'Empire. Mais quand je « suis arrivé à Macao qui est de « la dépendance de Hiam-xan-« hien, j'avoue que j'ai esté effrayé « dévoir dans le Port plus de dix « Vaisseaux (a) Européans qui «

<sup>(4)</sup> Il y a dans l'original Chinois, des Vaisseaux de cheveux roux; c'est ainsi que les Chinois appellerent les Hollandois, lorsqu'ils prirent sur eux l'Isle de Formose. Tchin-mao comprend aussi sous ce nom les Anglois,

90 Lettres de quelques

"s faisoient voile vers Canton
"pour leur commerce: je pré"vis aussi-tost ce qu'on en de"voit craindre, & j'eus la pen"sée de presenter une Requeste
"à V. M. pour l'informer du gé"nie dur & séroce de ces peu"ples: mais j'appris que le 18e.
"jour de la 12e. Lune V. M. a"voit porté l'Edit suivant.

Au regard des lieux les plus éloignez du costé de la mer, qu'on ait soin de tout observer, é sur tout qu'on soit très - attentif aux Royaumes des étrangers. C'est pourquoi qu'il soit fait très - expresse défense à tous les Vaisseaux de cet Empire de naviger vers la mer du midi. Avec cette précaution on empêchera qu'il ne vienne du secours de la part des étrangers, l'on ira au devant du mal qu'on apprehende.

» Nostre auguste Empereur ne

Missionnaires de la C. de J. 91 s'est pas contenté de consulter sur cette affaire les neuf suprê- « mes Tribunaux de l'Empire, « il a daigné écoûter encore les « avis de personnes d'un rang « beaucoup inférieur. Si sa sa u gesse n'estoit pas fort superieu- « re à celle de (a) Yao & de a Xur, jouirions-nous d'une paix « si prosonde? Qui seroit assez « hardi pour entretenir l'Empe-« reur de ce qui se passe dans les « Royaumes étrangers, s'il ne « s'en est pas instruit par lui-mê-« me? Pour moi dez ma plus« tendre jeunesse, j'ai esté en-« gagé dans le commerce, & « j'ai traversé plusieurs mers: « j'ai voyagé au Japon, au Royau « me de Siam, à la Cochinchi-« ne, au Tonkin, à Batavie, à «

- (a) Deux anciens Empereurs de la Chine regardez des Chinois comme des modeles que doivent imiter les Princes qui veulent gouverner lagement. 92 Lettres de quelques

Manille, &c. Je connois les :
mœurs de ces peuples, leurs
coûtumes, & la politique de
leur gouvernement; & c'est ce
qui me donne la hardiesse d'en
parler à mon grand Empereur.

y Vers l'Orient de la Chine, il n'y a de Royaume considerable que le Japon: les autres font fort peu de chose, & le feul Royaume de Lieou-kieou merite quelque attention. Tous les fleuves de ces Royaumes nont leur cours vers l'Orient; & à dire vrai, on ne trouve nul autre Royaume jusqu'à la Province de Fou-kien, de lan quelle dépend L'Isse de Formose.

» Al'Occident sont, les Royau-» mes de Siam, de la Cochin-» chine, & du Tonkin, qui con-» fine avec Kium - tcheou-sou qui Missionnaires de la C. de J. 93 est à l'extrêmité de nostre Em- « pire.

On découvre au midi plusieurs Royaumes de Barbares, « tels que sont Johor, Malaca, « Achem, &c. Bien que ces « Royaumes ne soient pas d'une a grande étenduë, ils ont ce « pendant leurs loix particulie. « res ausquelles ils se confor-« ment. Mais ils n'oseroient ja-« mais porter leurs vuës ambi- « tieuses sur les terres des autres « Princes. Ainsi l'Edit de V. M. « que je viens de rapporter, ne « regarde que les Ports de Ba- « tavie & de Manille qui appar-« tiennent aux Européans. Ils y « vinrent d'abord simplement « pour commercer, & ensuite « sous prétexte du commerce, « ils subjuguerent tout le payis. « Moi vostre sujet, lorsque je «

considere tous les Royaumes «

24 Lettres de quelques

» barbares qui sont au de-là des mers, il me semble que le non Royaume du Japon surpasse nous les autres Royaumes en puissance. Sous la » Dynastie des Ming, il s'éleva une grande révolte excitée

par quelques scelerats de no
stre Empire; cependant les

peuples du Japon ont toûjours

fait paisiblement leur com-» merce avec nous.Le Royaume v de Lieou kieou tient de nous » les loix, selon lesquelles il se » gouverne depuis plusieurs sie-» cles: l'Isle de Formose nous » est soûmise : les Royaumes de » Siam, du Tonkin, & les au-» tres nous payent tous les ans » un tribut, & ils n'ont nulle » mauvaise intention. On n'a » dont à craindre que des Eu-» ropéans, les plus méchans & « les plus intraittables de tous « les hommes.

Missionnaires de la C. de J. 95 Hong.mao est un nom com- « mun à tous les Barbares qui « habitent les terres situées en-a tre le Septentrion & l'Orient: « scavoir, (a) Yn-koueli, Yutse « (b) Laholansi, Holan. Cesu-Royaumes sont ou d'Europe, « ou des Indes; mais bien qu'ils « soient differens les uns des autres, les peuples en sont égale-« ment barbares. Les Laholansi « le sont encore davantage: sem-« blables à des tygres & à des « loups feroces, ils jettent la « consternation & l'effroy dans « tous les Vaisseaux, soit des « Marchands; soit des Barba- « res, & il n'y en a aucun qui «

<sup>(\*)</sup> Noms qui nous sont inconnus, peutestre au lieu de Yakoneli, a t-il voulu mettre Ynkeli, nom que les Chinois donnent aux Anglois.

<sup>(</sup>b) Labolansi & Holan sont deux noms qu'on donne indifferemment aux Hollandois. L'accusateur en fait deux Royaumes.

,, puisse tenir contre leurs efforts. "S'ils abordent à quelque ter-» re, ils examinent d'abord par » quel moien ils pourront s'en » rendre les maistres : les Vais-" seaux qu'ils montent, sont à l'é-» preuve des vents les plus furieux » & des plus fortes tempestes: » chacun de ces Vaisseaux est au » moins de cent grosses pieces » de canon: rien ne peut leur » resister. Nous l'éprouvâmes » l'année derniere dans le Port » (a) d'Emous; quelle frayeur » ne causa pas l'entreprise d'un o seul de ces Vaisseaux? & que » ne doit on pas aprehender de » plus de dix de ces mêmes Vai L » seaux qui ont abordé cette an-

(a) Il y a environ deux ans qu'un Marchand Chinois, après avoir receu l'argent d'un Anglois, refusa de lui donner sa marchandise. Celui-cy se sit justice lui-même, en s'emparant d'une Barque qui appartenoit au Marchand Chinois.

Missionnaires de la C. de 7. 97 née à Canton? Ce sont les mê-« mes gens qui demeurent à Ma- « cao, ils tirent leur origine du « même payis, ils parlent la mê- « me langue, leurs coûtumes « sont les mêmes; de plus, ils a ont ensemble les plus étroites « liaisons. Il ne sera plus temps « de remedier au mal, si on ne « l'arreste dans sa source. C'est « pourquoi j'espere que V. M. « donnera ordre aux principaux « Mandarins des Provinces de « prendre les mesures propres à « le prévenir : comme par exem- « ple, d'obliger tous les Capitai-« nes de ces Vaisseaux d'en ti « rer tout le canon, & de n'en-« trer dans le Port que desar- « mez; ou bien de les tenir ren- « fermez dans une Forteresse « tout le temps qu'ils seront à « faire leur commerce; ou du « moins de ne leur pas permet-« XIV. Rec.

" nile a esté subjugée par les Eu-" ropéans, que les Européans " sont naturellement si barba-» res, que sous le prétexte de " la Religion, ils ont songé à » s'emparer du Japon, qu'ils se » sont effectivement emparez de " Manile, qu'ils ont bâti plu-» sieurs Eglises à Canton & ail-» leurs, qu'ils ont gagné une in-» finité de personnes. Ajoûtez » à cela qu'ils sont de la même » Nation que ceux qui viennent » dans ces formidables Vaisseaux » dont j'ai déja parlé. Mais je me » repose entierement sur la sages-» se des augustes Tribunaux de » l'Empire, & je m'assure qu'ils » ne permettront pas à ces viles » plantes de croistre & de se » fortisier. Le péril est grand: les » plus petits ruisseaux devien-» nent de grands sleuves; si l'on » n'arrache les branches des arMissionnaires de la C. de 7. 101
bres quand elles sont encore a tendres, on ne peut les couper a dans la suite qu'avec la coi- a gnée. Si la sagesse avec laquel- a le nostre grand Empereur gou- a verne paisiblement l'Empire, a ne devoit pas s'étendre à une a centaine de siecles, je n'au- a rois jamais eu la hardiesse dans a ma Requeste.

Pour ce qui est des Forteresses qui désendent les costes «
maritimes, c'est à nous de les «
tenir en bon état. Je sinis en «
suppliant très humblement V. «
M. d'examiner les motifs de «
cette Requeste, de declarer «
sur cela ses intentions, & de «
les faire connoistre dans les «
Provinces.

Telle estoit la Requeste du Mandarin Tchin mao. L'Empereur l'ayant examinée la ren-

E iij

voya aux Tribunaux pour lui en faire le rapport. Nous en eûmes connoissance dez les premiers jours d'Avril: mais nous repo-sant d'un costé sur les bontez dont l'Empereur nous honore, & de l'autre sur les faussetez manifestes de cette accusation qui ne pouvoient estre ignorées de l'Empereur, nous ne crûmes pas en devoir faire beaucoup de cas. Cependant nous apprismes que le 16°. du même mois d'Avril il s'étoit tenu à ce sujet par ordre de l'Empereur une Assemblée generale des chefs de tous les Tribunaux, où nostre sainte Religion avoit esté absolument condamnée, les Missionnaires chassez, &c. Voici quelle estoit la Sentence qu'ils porterent.

» Au regard de la Religion

» Chrestienne, on a trouvé dans

» les Archives des Tribunaux,

Missionnaires de la C. de J. 103 que l'année 8°. de Cam-hi l'Em-« pereur avoit porté l'Edit sui-« vant.

La Religion Chrestienne s'étend de plus en plus dans les Provinces, quoiqu'on n'en ait permis l'exercice qu'à Ferdinand Verbiest & à ses compagnons. Peut-estre batit-on des Eglises dans la Province de Petchess & dans les autres Provinces, peut-estre y en a-t-il qui embrassent cette loy. C'est pourquoi il est à propos de la défendre severement. Que cet Edit soit exactement ebservé. Cet Edit se conserve avec respect dans les Archives des Tribunaux.

Il y a fort long temps qu'on a défendu dans toutes les Pro- a vinces de bâtir des Eglises & a d'embrasser la Loy Chrestien- a ne. On trouvera sans doute a des gens de la lie du peuple a qui ne sont pas le cas qu'ils a E iiij

104 Lettres de quelques 3 doivent de cette défense. Le » Mandarin Tchin-mao soûtient » dans sa Requeste qu'on bâtit » des Eglises dans toutes les Pro-» vinces, que plusieurs person-» nes de la populace embrassent » cette Religion, & qu'on ne » doit pas permettre à ces viles » plantes de croistre & de se for-» tisier. Nous, vû ce qu' est con-» tenu dans ladite Requeste, de-» clarons qu'on accordera le » pardon dans toutes les Pro-» vinces de l'Empire à ceux qui » depuis la publication de cette » défense ont embrassé la loy » Chrestienne, pourvû qu'ils se » repentent de leur faute, & » qu'ils contribuent à détruire

» entierement les Eglises, en sor-» te qu'il n'en resté plus nul ve-

» stige: que ceux qui voudront

» persévérer dans cette Reli-» gion, seront traitez avec la

Missionnaires de la C. de J. 105. même rigueur que les Rebel- « les: que si les Mandarins né-« gligent d'en faire la recher- « che, ils seront punis de la mê- a me maniere que les Manda-« rins peu soigneux à découvrir « les rebelles. Pour ce qui est des « Missionnaires Européans, que « les Mandarins d'armes & de let-« tres en fassent d'exactes perqui- « sitions, & qu'ils les découvrent a aussi tost aux premiers Manda- « rins. Que les Mandarins Tsong- « tou, Fou-yven, Titou, Tsong- ce ping les renvoyent à Macao, & « qu'aprés avoir abbattu toutes « leurs Eglises, ils leur ordon- « nent de retourner chacun dans « leur payis. Cette Sentence ne « sera envoyée dans les Provin-« ces pour y estre executée, qu'- « près qu'elle aura esté luë & ap- « prouvée de l'Empereur.

Vous pouvez juger des senti-

mens de nos cœurs à cette nouvelle, par l'effet qu'elle ne manquera pas de produire sur le vostre. Nous songeâmes aussi-tost à presenter un Placet à l'Empereur pour nostre justification. La dissiculté estoit de le faire passer à Sa Majesté. Nous nous adressâmes poùr cela à tous nos amis Eunuques & autres, qui pouvoient nous rendre ce service. Personne n'osa s'en charger. Dans cette extrémité le Pere Parennin demanda conseil au premier Ministre, qui est de ses amis, & au 9°. Fils de l'Empereur qui est plein de bonté pour les Européans. Ils lui répondirent qu'ils verroient nos Juges, & qu'ils n'épargneroient rien pour les engager à changer leur Sentence. Ils se donnerent en effet l'un & l'autre de grands mouvemens pour nostre affaire:

Missionnaires de la C. de J. 107 leurs sollicitations eurent du moins cela de bon, que la Sentence ne fut point portée à Sa M. avant les Festes que l'on fait tous les ans pour la naissance de l'Empereur. Ces Festes qui étoient fort proches, durent ordinairement dix jours. Pour surcroît de bonheur, les Festes ne furent pas plûtost finies, que l'Empereur sit un voyage de cinq jours. Tout cela nous donna le temps de faire agir auprès de nos Juges. Mais le succez répondit bien peu à nos esperances: Dans la seconde Assemblée que les neuf Tribunaux tinrent le 11°. May sur cette affaire, ils porterent la Sentence suivante.

Les Missionnaires Européans « ont rendu un grand service à « cet Empire, en réformant le « Tribunal des Mathematiques, « & en prenant le soin de faire «

E vj

» faire des machines de guerre: » c'est pour cette raison qu'on » leur a permis de demeurer en » chaque Province, & d'y faire » en particulier les exercices de » leur Religion. Mais en même-» temps on a fait défense à tous » les Chinois de la Province de » Petcheli & des autres Provin-» ces, de les aider à bâtir des » Eglises & d'embrasser leur loy. » Comme il s'est écoulé bien du » temps depuis cette défense, » il y a sans doute parmi la po-» pulace des gens qui en font peu » de cas. Le Mandarin Tchin-» mao assure dans sa Requeste, » qu'on bâtit des Eglises dans » toutes les Provinces, & qu'une » infinité de gens de la lie du » peuple embrassent la Religion » Chrestienne; & il est d'avis » qu'on ne permette pas à ces » viles plantes de croistre & de

Missionnaires de la C. de J. 109 le fortifier. C'est pourquoi vû « cette Requeste, nous decla « rons que ceux qui dans le res-« sort des huit étendarts, dans « la Province de Petcheli & dans « les autres Provinces, ont em- « brassé cette loy depuis la sus-« dite défense, obtiendront le « pardon de leur faute, pourvû 🕳 qu'ils s'en repentent. Que si au « contraire ils perseverent dans « leur ignorance & dans leur a- « veuglement, ils seront trait-a tez avec la même rigueur, que a ceux qui vendent du ris vers « la mer du midi. De plus, que « les peres, les freres, les pa-« rens, les voisins, qui manque-« ront à dénoncer leurs enfans, « leurs freres, & leurs voisins, « seront punis de cent coups de « batons, & bannis à trois cens « lieuës. Enfin, que les Mandarins peu exacts à en faire la re-

32 cherche, seront privez de leur » Mandarinat. Pour ce qui est des » Européans, nous permettons » à ceux qui ont receu la Pa-» tente & qui sont au nombre » de 47. de demeurer chacun » dans son Eglise, & d'y faire en » particulier l'exercice de sa Re-» ligion. Mais pour ceux qui » n'ont pas la Patente, nous or-» donnons aux Mandarins d'armes & de lettres d'en faire d'é-» xactes perquisitions, & de les so dénoncer aussi-tost aux pre-» miers Mandarins T song-tou, » Fou-yven, Titou, Tsong-ping, » qui les renvoyeront à Macao, » avec ordre de retourner dans » leur payis, &c.

Ce sut le 12° de May que nous eûmes copie de cette Sentence. Le même jour le P. Parennin alla chez le premier Ministre pour la lui montrer. Ce Minis-

Missionnaires de la C. de J. 112 tre en fut surpris, & dit qu'il devoit aller le lendemain à Tchangtchun-yven lieu de plaisance où l'Empereur fait ordinairement son séjour, & que là il parleroit à nos Juges qui devoient s'y trouver. Il le sit effectivement, quoique d'abord avec peu de succez. Mais comme les PP. Suarez & Parrennin avoient eu occasion de presenter un Placet à l'Empereur la veille de son départ pour le petit voyage dont j'ai parlé, le Ministre profita avantageusement de cette circonstance en nostre faveur. Voici le Placet que nous presentâmes, il est sidellement traduit du Chinois.

Nous Kilien Stumph, Jo-«
seph Suarez, Dominique Pa-«
rennin, &c. au sujet de l'accu-«
sation intentée par le T/ong-«
ping Tchin-mao contre les Hol-«

» landois, dans laquelle il nous » enveloppe faussement, en di-» sant, que nous rassemblons » une infinité de gens de la lie » du peuple, que nous sommes » de viles plantes qu'il faut dé-» raciner, que nous examinons » les mœurs & les Coûtumes des » Chinois, que nous dressons » des Cartes des montagnes & » des fleuves de l'Empire, &c. » V. M. a donné ordre aux Tri-» bunaux d'examiner cette ac-» cusation du Mandarin. » Nous vos sujets, lorsque nous » pensons que V. M. est parfai-» tement informée de nostre » conduite & des sentimens de

» tement informée de nostre » conduite & des sentimens de » nos cœurs, toutes nos crain-» tes se dissipent : cependant » nous apprehendons que vos » sujets qui composent les Tri-» bunaux, ne sçachant pas la » grande difference qui se trou-

Missionnaires de la C. de 7. 113 ve entre les Hollandois & ss nous, ne prêtent trop aisément a l'oreille aux fausses accusations « du Tsong ping. C'est pourquoi « prosternez aux pieds de V. M. « nous osons la supplier très- « humblement d'ordonner à ces « augustes Tribunaux, que dans « la Sentence qu'ils porteront, « ils fassent attention à cette dif-« ference. Nous avons renoncé « au siecle pour nous consacrer « à la vie Religieuse, & c'est en « essurant toute sorte de fatigues « & de périls que nous sommes « venus ici des extremitez de la « terre, pour y couler paisible-« ment nos jours dans la prati-« que des vertus Religieuses. « Nous n'avons d'autre occupa-« tion que d'exhorter les peu-« ples à remplir exactement les « devoirs de leur estat, & à con-« former leurs mœurs aux loix «

» de l'Empire : nos instructions » & les regles de conduite que » nous donnons aux Chinois, » sont depuis près de deux cens » ans entre les mains de tout le » monde. Comment donc nos-» tre accusateur peut-il dire que » nous rassemblons la lie du » peuple? Yang-quang-sien avan-» ça autrefois la même calom-» nie: Adam Schall & ses com-» pagnons eurent alors beaucoup » à souffrir de ceMandarin. Mais » V. M. toûjours équitable n'eut » pas de peine à démêler ce qu'il » y avoît de vrai d'avec ce qu'il » y avoit de faux, ce qui estoit » raisonnable d'avec ce qui estoit » injuste. Lannée 31e. de Cambi, » (a) Tchang-pong-ke qui estoit » alors Viceroy de Tchekiang, » produisit les mêmes faussetez

<sup>(4)</sup> Il est aujourd'hui le premier de nos Juges, & sollicite fortement contre nous.

Missionnaires de la C. de J. 114 & les mêmes calomnies contre « nostre sainte Religion, & la « défendit severement dans sa a Province. Dans cette extre. « mité, Thomas Pereïra, Antoi-« ne Thomas, & leurs compa- « gnons, presenterent un Placet « à Vostre Majesté, & ce sut par « une grace singuliere de Vostre « M. que le Tribunal du de-« dans du Palais & celui des Ri-« tes prononcerent ce qui suit:« Les Européeans qui sont dans toutes les Provinces de nostre Empire n'y causent aucun trouble : d'ailleurs la Religion qu'ils professent n'est point fause, elle ne souffre aucane heresie, elle n'excite point de querelles: on permet bien aux Chinois d'aller dans les Temples des Lamas, des Hoxam, des Taosse, & des autres Idoles; & l'on défend la loy des Européans qui n'a rien de

contraire aux bonnes mœurs & aux loix de l'Empire: cela ne nous paroist pas raisonnable. C'est pourquoi nous voulons qu'on leur permette de batir des Eglises comme auparavant, & qu'on cesse d'inquieter ceux qui faisant profession de la Religion Chrestienne, frequentent ces Eglises, &c. V. M. confirma cette Sentence, & ce par très auguste Edit se conserve dans les Archives des Tribu
naux.

» Depuis la 47c. année de Cam.
» hi V. M. a daigné admettre en
» sa presence tous les Européans
» qui demeurent dans les Egli» ses des Provinces; Elle leur a
» donné une Patente Imperia» le, dans laquelle ils promet» tent de ne jamais retourner
» en Europe. Il y a sur cela un
» Edit de V. M.
» Qui se seroit imaginé qu'a-

Missionnaires de la C. de J. 117 près tant de faveurs signalées « de V. M. il se sut trouvé quel- à qu'un qui eût osé nous estre « contraire? Cependant l'année « 50°. de Cam-hi, Fan-tchao-tso « vostre sujet nous accusa dans « une Requeste d'enseigner une « Religion qui est mauvaise, &c. « Le Tribunal des Rites après « avoir délibéré sur cette affai-« re, se conforma à l'Edit que « V. M. porta l'année 31c. de « Cam-hi, & rapportant ensuite « la raison pour laquelle on au donné la Patente Imperiale « aux Européans, conformé-« ment à la délibération du (a) « Ou-yn-tien, il dit ouvertement a qu'il ne falloit avoir aucun é- « gard à la Requeste. Cette der- « niere Sentence se conserve « dans les Archives. Cependant «

( ) C'est un Tribunal inserieur,

v Tchin-mao qui ne sçait pas les » graces extraordinaires que V. » M. nous a accordées, & qui » ignore pareillement quelle est » nostre origine, nous confond " avec les Hollandois, & nous » accuse faussement comme eux » de rebellion. Il ignore sans » doute qu'il y a au de-là des » mers un grand nombre de » Royaumes très differens les " uns des autres, & que nous n'à-» vons nul rapport avec les Hol-» landois, ni en ce qui concerne » la Religion, ni en toute autre » chose. Il y a long - temps que » nous avons eu l'honneur d'en » avertir Vostre Majesté. Néan-» moins le Tsong-ping, sans avoir » examiné auparavant ce qu'il » avance, nous preste de perni-» cieux desseins, lesquels, à ce » qu'il prétend, nous ont fait » venir ici des extremitez de la

Missionnaires de la C. de J. 119 terre; & il s'en explique d'u- " ne maniere siatroce, que nous.« ne pouvons retenir nos larmes. a Dans ces tristes conjonctures a où nous nous trouvons, desti-« tuez de tout appui, nous met- «tons toute nostre confiance « dans la bonté avec laquelle V. « M. nous a toûjours soûtenus « & protégez. C'est Elle qui nous « fait goûter le bonheur qu'il y « a de vivre dans son Empire. « Nous la supplions donc très-« humblement de faire sçavoir « dans toutes les Provinces que « nous n'enseignons point aux « Chinois une doctrine mauvaise, & que nous ne cherchons « point à les séduire. Ce bien- « fait de V. M. dont nous con- « serverons éternellement le sou- 6 venir, nous rendra la vie, & ac c'est pour cela que prosternez « aux pieds de V. M. nous osons «

» lui presenter cette Requeste » avec le plus prosond respect.

Le premier Ministre à qui le P. Parennin avoit montré nostre Placet, & qui sçavoit que nous l'avions presenté à l'Empereur, s'en servit avantageusement auprès de nos Juges. Il leur représenta que nostre Placet ayant esté vû de l'Empereur, Sa Majesté ne laisseroit jamais passer leur Sentence, ce qui les couvriroit de confusion. raison qui fait plus d'impression sur les Chinois que sur les Européans, eut alors tout l'effet que nous pouvions en esperer : Elle engagea les Tribunaux à s'assembler une troisiéme fois. Ils le firent effectivement le 19. Mai. & le 21. ils porterent le Résultat de leurs déliberations au Tribunal du dedans du Palais, d'où il ne peut sortir quand il est une

Missionnaires de la C. de J. 121 fois donné, qu'il n'ait esté ou approuvé ou rejetté de Sa Majesté. Voici cette sentence telle qu'elle a esté consirmée par l'Empereur, & envoyée dans toutes les Provinces. Dans les deux Sentences qu'on a rapportées, on n'a traduit que ce qui avoit rapport à la Religion: ici on traduit la Sentence toute entiere, tant sur ce qui regarde les Vaisseaux des Européans, que sur ce qui concerne notre sainte foy.

Sur les précautions que nostre trèssage Empereur ordonne de prendre, par rapport aux payis éloignez qui sont au de-là des mers.

Selon le rapport qui a esté « fait par le Tribunal de guerre, « on trouve que ce Tribunal & « les autres Tribunaux de l'Em- «

XIV. Rec.

» pire ont donné leurs avis sur

» les choses contenuës dans la

» Requeste de Tchin-mao Man
» darin de Hie-che-tchim de la

» Province de Quang-toung: &

» ouvrant le papier qui renfer
» me leur avis, on y lit ces pa
» roles: Nous vos sujets nous

» avons délibéré ensemble sur le

» contenu de la Requeste pre
» sentée par Tchin-mao Manda
» rin de Hie-che-tchim de la Pro
» vince de Quang-toung. Cette

» Requeste est conçue en ces ter
» mes:

Ici est tout du long la Requeste de Tchin mao, telle qu'elle est rapportée cy-dessus.

» Nous, après avoir examiné » la susdite Requeste, c'est ainsi » que nous prononçons.

» Pour ce qui est du premier

Missionnaires de la C. de J. 123 article, les premiers Manda-« rins n'ont esté élevez à une si « haute dignité, que pour humi-« lier & reprimer les mechans. « C'est à eux de prendre les pré- « cautions qu'ils jugeront neces-« saires, c'est à eux de détermi-« ner le nombre des Vaisseaux « Européans qui doivent com-a mercer avec nous, en quels « lieux ils doivent mouiller, de a quelle sorte on doit leur per- « mettre de faire le commerce, « s'il est à propos, & de quelle « maniere il convient de leur « donner entrée dans nos Ports, « s'il est necessaire de lever quel-« que Forteresse, s'il faut laisser « aborder les Vaisseaux tous en-« semble, ou l'un après l'autre. « En cas qu'il y ait quelque cho- « se de plus à examiner, que les « Mandarins Tsiang-kiun, Isong- « tou, Fou-yven, Titou, Tlong- cc

» ping s'assemblent pour en dé-

"liberer, & qu'ils nous envoyent

" le Résultat de leurs délibéra-

» tions, nous déterminerons a-

» lors à quoi l'on doit s'en tenir.

» A l'égard de la Religion

» Chrestienne, aprés avoir con-

» sulté les Archives des Tribu-

naux, on y a trouvé que l'an-

» née 8°. de Cam-hi les Tribu-

» naux porterent la Sentence

» suivante, qui fut approuvée

» de l'Empereur.

A la reserve de Ferdinand Verbiest & de ses compagnons, ausquels il est permis de demeurer comme auparavant dans les Provinces, la Religion Chrestienne s'étend peut-estre dans la Province de Percheli & dans les autres Provinces; on y bastit de nouvelles Eglises, &il se trouve de nouveaux Disciples qui embrassent cette Loy. C'est pourquoi il est à propos de la désenMissionnaires de la C. de J. 125 dre severement. Qu'on observe exactement cet Edit.

De plus l'année 45e. de Cam- « hi, il y eut un autre Edit de « l'Empereur qui est ainsi expri- « mé: Qu'on donne aux Européans qui ne doivent point retourner en Europe, une Patente Imperiale scellee du Sceau, dans laquelle on lise le payis de chacun d'eux, son age, l'Ordre Religieux qu'il a embrasse, depuis combien de temps il est à la Chine, & la promesse qu'il fait de ne plus retourner en Europe. Que les Européans viennent à la Cour, & qu'ils paroissent devant l'Empereur pour recevoir la susdite Patente écrite en carasteres Tartares & Chinois, & scellée du Sceau. Que cette Patente leur serve de témoignage. Qu'on observe exactement cet Edit, & qu'on le conserve dans les Archives.

Mais après tant de temps é-a F iij "coulé, il se peut bien faire qu'il
"se soit glissé quelque chose de
"mauvais; c'est pourquoi que
"la défense soit faite & publiée
"dans le ressort des huit é"tendarts, dans la Province
"de Petcheli, & dans les autres
"Provinces, à Leao - tong, &
"dans les autres lieux. Nous,
"vos sujets, nous n'osons rien
"décider absolument, c'est
"pourquoi nous attendons a"vec un prosond respect les or-

## ORDRE DE L'EMPEREUR. Qu'il soit fait ainsi qu'il est décidé.

» dres de V. M.

Le 19e. de May nous eûmes avis de ce que contenoit cette Sentence: malheureusement tout ce jour là & le lendemain 20e. le premier Ministre estoit occupé des affaires des

Missionnaires de la C. de J. 127 Moscovites, ce qui fit qu'on ne put pas lui parler. C'estoit le seul qui par son crédit pouvoit nous rendre service. Le 21c. au soir le Ministre allant à son Tribunal y trouva la Sentence: le lendemain il envoya en avertir le P. Moran qui demeure à Tchang-tchun-yven. Le 13. nous. apprismes que cette Sentence avoit esté presentée à l'Empereur, & que Sa Majesté l'avoit confirmée. Aussi tost le P. Parennin courut chez le Ministre pour lui demander conseil: Il « n'est gueres possible, répondit « le Ministre, d'y apporter quel-« que remede: tout ce que vous « avez à faire, c'est de presen « ter une seconde fois vostre Pla-« cet à Sa Majesté, & cela dez « demain matin sans differer. « Comme j'ai droit de voir la « Sentence & l'ordre de S. M. je « F iiij

» me ferai apporter l'un & l'au-» tre, & je les garderai un jour » chez moi, agissez & ne pernous allâmes tous à Tchangtchun-yven, pour presenter notre Placet. Il n'y eut aucun Mandarin qui voulut s'en charger, ni même nous permettre de pa-roistre en presence de l'Empereur. Néanmoins comme le P. Suarez avoit quelques lunettes que l'Empereur lui avoit donné à examiner, il en donna quelques unes au P. Parennin, & ce fut par ce moyen qu'il leur fut permis aussi-bien qu'au P. Moran d'avoir audience de l'Empereur. Au sortir de cette audience on écrivit tout ce qui s'y estoit passé, & je vais le rapporter sidellement.

» Le 24. May 1717. l'année 56°. » de Cam-hi le 14°. jour de la 4°. » Lune. Missionnaires de la C. de J. 129

Comme nous apprîmes hier a que les neuf Tribunaux avoient « porté une Sentence touchant « l'affaire de nostre sainte Reli-u gion, & qu'elle avoit esté pre. « sentée à l'Empereur, nous nous « rendîmes à Tchang-tchun-yven a ayant en main le Placet que nous « avions presenté à S. M. la Lune « précedente. Les PP. Suarez, a Parennin, & Moran parurent « en presence de S. M. le Placet a à la main. Dez que l'Empereur a les apperçût, il demanda de « quoi il s'agissoit. Il s'agit d'un « Placet, répondirent les Peres, « que V. M. a eu la bonté de lire, « & qu'elle a ordonné de garder « jusqu'à ce que les Tribunaux lui « eussent fait le rapport de cette « affaire. Maintenant nous appre-« nons que les Tribunaux ont por-« té une Sentence très-rigoureu-« se qui proscrit la Religion Chre-«

Fv

13 stienne. Non, répondit l'Empe-» reur, la Sentence n'est pas ri-» goureuse, & la Religion Chres-» tienne n'est pas proscrite. On désend seulement de prêcher » aux Européans qui n'ont pas re-» ceu la Patente. Cette défense » ne regarde point ceux qui ont » la Parente. Cette distinction que » fait V. M dirent les Peres, n'est » pas exprimée clairement dans » la Sentence. Elle y est claire-» ment, répondit l'Empereur, j'ai » lû attentivement la Sentence: » que si vous prétendez qu'il soit » permis de prêcher vostre loy à » ceux qui n'ont pas la Patente, » c'est ce qui n'est pas possible. » Mais, dirent les Peres, on cite » au commencement de la Sen-» tence l'Edit de la 8°. année de » Cam - hi. Il est vrai, répondit » l'Empereur, mais cela veut dire » qu'il est défendu selon cet Edit

Missionnaires de la C. de J. 131 de prêcher à ceux qui n'ont pas « la Patente. Les Peres firent de « nouvelles instances: Nous crai- « gnons, dirent-ils, que les Man-« darins des Provinces ne nous « traittent tous de la même ma-« niere, & qu'ils ne permettent « pas de prêcher nostre sainte loy, « même à ceux qui ont la Paten-« te. Si cela arrive, dit l'Empe-«
reur, ceux qui ont la Patente, « n'ont qu'à la montrer; on y ver-«
ra la permission qu'ils ont de « prêcher vostre loy. Ils peuvent « la prêcher, c'est aux Chinois « de l'écouter s'ils veulent. Pour « ce qui est de ceux qui n'ont « pas la Patente, qu'ils viennent « icy, je la leur donnerai. (L'Em- « pereur se mit à sourire en disant « ces dernieres paroles) puis il a-« joûta: au reste, on ne permet « de prêcher, même à ceux qui ont « la Patente, que pour un temps, «-F vi

» on verra dans la suite quelle re-» solution il faut prendre à leur » égard. Mais, dirent les Peres, si » on inquiete aussi ceux qui ont la » Patente, nous aurons recours à » V. M. Ayez soin de m'en don-» ner avis, dit l'Empereur. Il y a » une chose, ajoûterent les Pe-» res, qui nous fait une peine in» finie, c'est que les Tribunaux » nous traittent de rebelles. Ne » vous en inquietez point, répon-» dit l'Empereur, c'est une formu-» le ordinaire dont se servent les " Tribunaux. Aussi - tost que cet » Edit sera publié, dirent les Pe-» res, on fera des recherches des » Missionnaires & des Chréstiens, » il s'excitera des troubles, &c. » Pour ce qui est des recherches, » répondit l'Empereur, elles sont » indispensables. Quand j'ai en-» voyé Liping - tchong à Canton, » je l'ai chargé d'un ordre pour le.

Missionnaires de la C. de 7. 133. Viceroy, par lequel je lui en-« joins de rechercher & de ras-« sembler en un même lieu ceux« qui n'ont pas la Patente. Et de « puis peu que le Tsong-tou Yan-es ling est retourné à Canton je lui « ai donné de pareils ordres, & « j'attends sa réponse. Il, m'a dit ... qu'il estoit surpris que Tchin-«
mao vous ait traitté si durement « dans sa Requeste: car, m'a-t-il « ajoûté, j'ai vû plusieurs Euro- «
péans à la Cour & ailleurs, & «
je n'ai jamais apperceu qu'ils « ayent rien fait de mal, ni qu'ils « ayent excité des troubles. Les « Peres vouloient poursuivre, mais les Mandarins & les Officiers de la Chambre qui estoient presens, leur fermerent la bouche, en leur disant: Que vous restet il davantage à faire, que de rendre de très humbles graces à S. M. qui dit que vostre loy

n'est pas désenduë? &c. Les Peres s'inclinerent jusqu'à terre, & se retirerent accablez de tristesse.

Peut estre serez-vous surpris que le P. Parennin qui portoit la parole, ait parlé à l'Empe-reur de maniere à faire connoistre que nous regardons cette Sentence comme défendant nostre sainte Religion, ce qui ne paroist pas d'abord aux termes de la Sentence. Mais il est bon que vous scachiez que le seul mot King, qui signisse, qu'il sott fait défense, estant mis à la suite des deux Edits de la 8°. & de la 45e. année de Cam-hi, peut se rapporter également à tous les deux, & que certainement les Mandarins des Provinces le prendront en ce sens-là, qui, selon le Chinois, est le sens naturel. C'est ce qui sit que, non-

Missionnaires de la C. de 7. 135 obstant les interpretations de l'Empereur, nous prîmes la résolution le 26. de presenter un autre Placet. Mais les Mandarins refuserent absolument de le recevoir, & ils ne voulurent jamais permettre qu'aucun de nous parût en presence de l'Empereur. Nous nous mîmes tous à genoux, & frappant de la teste contre terre, nous les conjurâmes de supplier du moins l'Empereur d'avoir pitié de nous. Les Mandarins, bien loin de nous écouter, nous tournerent le dos, & se retirerent.

Comme la Requeste du Mandarin Tchin-mao estoit renduë publique, & qu'elle pouvoit faire de trés-facheuses impressions sur l'esprit des Mandarins & des Chinois nous jugeâmes qu'il étoit necessaire de faire une Apologie à peu près semblable à celle qu'on sit du temps de la persecution de Yang-kuang-sien. Vous ne serez pas fâché de la voir : la voici traduite du Chinois.

REPONSE APOLOGETIQUE à la Requeste presentée à l'Empereur par le Mandarin Tchinmao, contre les Européans, & contre la Religion Chrestienne.

Dans la 8<sup>e</sup>. année de Cam hi, Yang - quang - sien commença le premier à calomnier la sainte loy dans les termes les plus injurieux : alors les Chrestiens surent obligez de faire une Apologie, & de resurer pied à pied la fausseté de ses accusations. Maintenant dans l'année 56<sup>e</sup>. de Cam-hi, Tchin-mao natif d'Yulin dans la Province de Chensi, que de simple soldat est parvenu à la dignité de Tsong-ping,

Missionnaires de la C. de J. 137 & qui commande les troupes à Kie-ke dans la Province de Quang-toung, sans avoir nulle connoissance de la sainte loy, vient de prétexter une visite qu'il a faite des costes de la mer, dont il a pris occasion d'offrir une Requeste à l'Empereur pour lui inspirer de fausses désiances.

Cette Requeste n'est remplie que de paroles en l'air & d'imaginations pueriles, & ce qu'avance nostre accusateur fait assez connoistre le penchant na-

turel qu'il a de nous nuire.

On peut réduire tout ce qu'il dit dans sa Requeste à deux principaux chefs : le premier contient les soupçons qu'il a conçus des Marchands d'Europe qui abordent en ce payis-cy : le second comprend pareillement les soupçons qu'il fait naistre sur la conduite des Missionnaires

qui demeurent dans l'Empire. Mais ses discours seduisans ne peuvent tromper un Prince aussiéclairé que l'Empereur. S. M. ayant vû la Requeste, a ordonné qu'elle fût portée aux neuf suprêmes Tribunaux, pour y estre examinée; & Elle en a usé ainsi afin de donner un cours libre aux avis, & de fournir aux Mandarins une occasion de se distinguer. Ces grands Magistrats qui à l'exemple de l'Em-pereur, sont pleins de bonté pour les étrangers, prononcent que pour l'affaire des Négo. cians, il faut la faire bien examiner par les premiers Gouverneurs de la Province de Quangtoung, & que sur leur rapport ils donneront leurs conclusions. Qu'à l'égard des Missionnaires, il n'y a qu'une précaution à prendre, c'est de faire exactement

Missionnaires de la C. de 7. 139 observer la loy de l'année 45°. qui leur prescrit de recevoir la Patente. C'est pourquoi ils ont donné ordre qu'on veillât à l'éxecution de cette loy.

Mais comme à la teste de la Délibération qu'ils ont presentée à l'Empereur, selon la coûtume, il y est fait mention de l'E-dit Imperial émané la 8e. année de Cam-hi, qui défend la loy Chrestienne, & que sur la sin de la même Déliberation il y a des termes qui énoncent la même défense; les Européans qui sont à la Cour, craignant qu'on n'abuse de cette défense conçuë en termes vagues & gene-raux, sont allez trouver l'Empereur. S. M. leur a répondu ainsi avec sa bonté ordinaire: Ne soyez pas inquiets, la loy « Chrestienne n'est pas désen-« duë: cette défense regarde les «

» Européans qui n'ont pas receu n la Patente: ce sont ceux - là » qui seront traittez conformément à l'Edit émané la 8=. an-"née de Cam-hi. Mais cela ne » regarde point ceux qui ont la » Patente. Cependant si les Man-» darins les inquiettoient pareil-» lement, ils'n'ont qu'à mon-"trer la Patente qui leur don-» ne le droit de prêcher la loy » Chrestienne, ainsi tenez-vous » en repos. S'il arrivoit qu'on in-» quietât aussi ceux qui ont la » Patente, vous aurez recours » à moi, &c. Par-là les fausses accusations du Mandarin s'en vont en fumée. Mais comme la plûpart des gens ont des vûës bornées, & que les Mandarins répandus dans les Provinces ne sont pas toûjours capables d'ap-profondir les choses, ils peuvent estre dans l'inquietude &

Missionnaires de la C. de J. 141 se laisser surprendre par de saux soupçons : c'est pourquoi nous ne pouvons nous dispenser de résuter exactement la Requeste presentée par Tchin-mao, soit asin de separer la verité du mensonge, soit pour en informer plus exactement Sa Majesté imperiale.

L'Auteur d'une Requeste qui est proposée à la déliberation des Tribunaux, doit avoir en vûë le bien public, & non pas chercher à satisfaire sa passion. Peut-on dire que la Requeste en question vient d'un amour sincere de la Patrie? N'est-ce pas plûtost une vaine ostentation qui l'a enfantée? Peut-estre que les liberalitez des Négocians n'ont pas répondu à l'attente du Mandarin: ce pourroit bien estre là la source de sa haine & de sa vengeance. Il se peut saire aussi qu'il

ait dans sa maison quelque en-nemi secret de la loy Chrestienne, qui l'a porté à faire une pareille Requeste: c'est sur quoi l'on ne peut rien dire de cer-tain. Quoiqu'il en soit, il ne convient point à un grand Man-darin d'agir légérement & avec précipitation. S'il n'a point d'autre motif que le salut de l'Empire & l'utilité publique, il ne doit pas s'appuyer sur de vains soupçons & sur des conjectures frivoles: il doit bien examiner & peser les choses avant que de les exposer, & quand il les expose, il doit s'exprimer en ter-mes convenables à sa dignité. C'est aprés avoir pris de relles précautions qu'il peut presenter avec consiance sa Requeste à l'Empereur. Mais trouve t-on rien de semblable dans la Requeste dont il s'agit. Tchin-mao

Missionnaires de la C. de J. 143
a vû dix Navires Marchands,
aussi-tost il en est effrayé, diverses pensées l'agitent, & tout ce
qui lui vient à l'esprit, il le debite hardiment, sans que ni lui
ni personne puisse trouver un
sondement raisonnable à ce qu'il
avance. En verité quand on agit ainsi, ne faut-il pas estre
bien aveuglé par sa passion, &
merite-t-on la moindre croyance?

Deux choses ont troublé l'esprit de nostre accusateur: il craint qu'au dehors les Marchands Européans ne projettent quelques mauvais desseins; & qu'au dedans les Missionn ires n'excitent la populace à se soulever, & ne lui mettent les armes à la main. On peut juger par le texte même de la Requeste, si cette crainte est bien ou mal fondée: si nostre accusa-

teur n'avance rien qui ne soit appuyé sur des raisons solides, sa crainte est juste: mais s'il se fait des monstres pour les combattre: si les soupçons ne sont sondez que sur des imaginations & des conjectures pueriles, sa crainte est vaine.

Il y a long temps que les Ports de la Chine sont ouverts aux étrangers; & sous la Dynastie précedente, comme sous cellecy, les Vaisseaux d'Europe ont abordé chaque année aux costes des Provinces maritimes de l'Empire pour y faire le commerce. Comment se peut-il fai-re, que pendant prés de deux cens ans, nul des premiers Man-darins des Provinces qui veillent à la seureté de l'Etat, n'ait eu soin d'en informer l'Empereur? il estoit sans doute réservé au seul Tchin-mao d'appercevoir

Missionnaires de la C. de J. 145 voir un danger qu'on n'avoit pas connu jusqu'icy.

Tchin-mao dit: Quand il s'agit de l'Etat & de la situation
des Royaumes qui sont au de-là
des mers, n'est-ce pas une témérité de vouloir en faire le
rapport à l'Empereur, sans y avoir esté soi même, & sans s'esttre instruit par ses propres yeux
de tout ce qui s'y passe? &c.

Réponse. Il n'y a que cela de bien dit dans toute la Requeste de nostre accusateur. Mais c'en est assez pour démontrer qu'il est bien coupable lui-même, d'avoir osé en imposer à son Prince. Car ensin, dans la Requeste qu'il a presentée, il ne parle pas seulement du Japon, de l'Isse de Formose, & des autres payis qui sont dans le voisinage de l'Empire, il parle même des Royaumes les plus reculez de XIV. Rec.

l'Europe & des Indes. De bonne foy a-t-il visité ces Royaumes ? les a-t-il vûs, & en a-t-il quelque connoissance? Cependant il ose entretenir S. M. de rous ces differens Royaumes. N'est ce pas là tromper l'Empeteur?

Tchin-mao dit: j'ai parcouru plusieurs mers dans ma jeunesse pour faire mon négoce: je suis allé au Japon, à Batavie, à Manile, & en d'autres Royaumes: je sçai parfaitement ce qui concerne ces Etats, &c.

Réponse. On ne peut gueres sçavoir s'il est vrai ou non, que nostre accusateur ait voyagé dans tous les endroits qu'il dit. Certainement il n'estoit pas en ce temps-là un de nos riches ne gocians: c'estoit un jeune homme qui ayant un très-petit fonds payoit le péage pour le trans-

Missionnaires de la C. de J. 147 port de ses marchandises. Après avoir amassé quelque argent, il se mit dans-les troupes: depuis il est monté par degrez jusqu'à la dignité de Tsong-ping, dignité très considerable & qui mérite nos respects. Mais ensin, lorsqu'il négocioit dans sa jeunesse, quelle autorité, quel pouvoir avoit-il pour examiner l'état & la situation de chaque Royaume? C'est à peu près la même chose que si quelque matelot d'Europe qui seroit venu une seule fois à Canton, & qui pendant deux ou trois mois de sejour qu'il auroit fait dans le Port, auroit parcouru quelques ruës de la Ville de Kuan-tcheou, diroit avec ostentation lorsqu'il seroit de retour en Europe: moi, je connois l'Estat', la situation, les forces, & la politique de l'Empire de la Chine. À l'en-

G ij

148 Lettres de quelques tendre parler ainsi, pourroit-on s'empêcher de rire?

Tchin - mao dit: En parcourant les costes maritimes de la Province, je suis arrivé dans un lieu qui se nommé Siang - channgnomen, & tout à coup j'ai vû plus de dix Vaisseaux des étrangers appellez Hong-mao, qui entroient dans le Port pour leur négoce, &c.

Réponse. Quoi i dix Vaisseaux Européans qu'il voit, i'effrayent ? il ne sçait plus où il en est; cette vûë le consterne : comme si la Cour & les treize Provinces avec leur Cavalerie & leur Infanterie ne pouvoient resister à ces dix Vaisseaux, & que le vaste Empire de la Chine mettant les armes bas estoit sur le point d'estre subjugué. Mais n'insistens pas davantage sur la timidité puerile de Tchin-mao. Les

Missionnaires de la C. de 7. 149 Tartares, cette Nation belliqueuse & accoûtumée à vaincre, auront sans doute esté également effrayez de ces dix Vaisseaux ? Si Tchin-mao ne rougit pas pour luimême, il devroit au moins prendre garde de ne pas exposer l'Empire de la Chine à la dérision des peuples éloignez, & de ne pas inspirer à nos voisins, à qui rien de semblable ne vient dans l'esprit, l'envie de former des entreprises. Parmi les peuples qui sont au de-là des mers, les Japonois nos voisins ont fait de grands ravages dans cet Empire sous la Dynastie précéden-te. S'ils apprennent que les Chinois sont épouventez à la vûë de dix Vaisseaux Européans, comme on le seroit à la vûë d'un grand troupeau de loups & de tygres: augmentons, diront-ils, le nombre de nos Vaisseaux, &

G iii

nous n'aurons point de peine à accabler la Chine. Mais parlons plus serieusement: si une telle pensée venoit aux Japonois, ils seroient devenus bien crédules. Dix Vaisseaux n'ont certainement point épouventé les Chinois. Il n'y a que Tchin-mao à qui ils ayent pû causer tant de frayeur.

Tchin-mao dit: Hong-mao est un nom commun à tous les Eu-

ropéans, &c.

Réponse. Si l'on en croit nostre accusateur, Baravie est la Ville de ceux qu'on appelle Hong-mao; & Lu-song est celle des Européans. Il met dont de la difference entre les Hongmao & les Européans: il est donc évident, que, lorsqu'il dit que Hong mao est un nom commun à tous les Européans, il se contredit lui-même, & que par

Missionnaires de la C. de J. 151 consequent on ne doit point ajoûter de foy à ses paroles. A la verité ces Hong-mas ont une petite portion de terre en Europe, c'est une Nation particuliere; Batavie est le lieu de leur séjour dans les Indes: mais il est faux que Manile soit la Ville de tous les Européans; il n'y a que les Espagnois qui y demeurent. Lors donc qu'il dit que Manile est la Ville des Européans, ne fait - il pas connoistre qu'il ne sçait pas même ce que c'est que Manile?

Trhin-mao dit : Nos Vaisseaux sont en commerce avec les Japonois, & par conséquent les Japonois n'ont point de mauvaises intentions, &c.

Réponse. Lorsqu'il parle ainfi, ignore-t-il ce qui s'est passé sous la Dynastie précédente? alors les Vaisseaux Chinois estoient

G iiij

en commerce avec les Japonois, & cependant ceux-cy ont ravagé les Provinces de Tche-kiang & de Fou-kien qui sont proches de la mer, de sorte que pendant sept ou huit ans, on a perdu beaucoup de soldats, une infinité de peuples, & de grandes sommes d'argent. Il est vrai que sous le regne présent, la Chine fait l'admiration de tous les peu-ples : on sçait au Japon que les Tartares sont grands guerriers, & qu'ils surpassent de beaucoup les Japonois en valeur: c'est ce qui rend ceux-cy timides, & ce qui les empêche, non-seulement de rien entreprendre, mais même d'en avoir la pensée. Ainsi leur amour pour la paix ne doit estre nullement attribué au commerce qu'ils font avec les Chinois. Mais si, selon Thin. mao, c'est assez d'estre en comMissionnaires de la C. de J. 153 merce avec la Chine pour n'avoir point de mauvais desseins sur l'Empire; pourquoi trouve-t-il dans le commerce que les Européans sont avec les Chinois, une raison de leur attribuer des intentions permicieuses au repos de l'Etat.

Tchin-mao dit: Ngao-men est comme la source & l'origine de

ces sortes de gens, &c.

Réponse. Il n'est pas surprenant que Tchin-mao ignore ce qui se passe dans les Royaumes les plus reculez de l'Occident: mais ce qui étonne, c'est qu'il ait si peu de connoissance de ce qui concerne une Ville aussi voisine de la Chine que l'est. Macao. Quand it dit que Ngao-men ou Macao est la fource & l'origine des Européans, s'il prétend que tous les Européans qui viennent à la Chine, sortent de Macao, un

raisonnement si absurde ne mérite pas qu'on le réfute. Les habitans de Macao sont Portugais, ainsi l'on ne peut dire que Macao soit la source & l'origine des autres peuples. S'il veut dire que ceux de cette Nation estant depuis long-temps à Macao, & ayant une connoissan-ce parfaite de la Province de Quang-toung, il est à craindre qu'avec le secours des Vaisseaux qui y abordent, ils n'entreprennent de révolter cette Province; il se trompe grossierement, parce qu'il ignore d'un costé quelle est la fidelité & la probité de la Nation Portugaise, & de l'autre, ce qui lui a procuré cet é. tablissement dans cette Ville. Pendant les années de Houngschi les Européans venoient faire leur commerce dans la Ville de Kuang-uheen de la Province

Missionnaires de la C. de J. 155 de Quang-toung, & dans la Ville de Ning-po de la Province de Tche-kiang, jusqu'à ce que durant les années de Kiat sing un Pirate appellé Tchang-si-lao qui rodoit sur les mers de Canton, s'empara de Macao, & assiegea la Capitale de la Province. Les Mandarins appellerent à leur secours les Marchands Européans: ceux-cy firent lever le siege, & poursuivirent le Pirate jusqu'à Macao, où ils le tuerent. Le Tsong-ton fit sçavoir à l'Empereur le détail de cette victoire, & S. M. fit un Edit par lequel Elle accordoit Macao à ces Marchands d'Europe, afin qu'ils pussent s'y établir. Enfin, dans la premiere année de Tien-ki, il y eut de grands troubles dans l'Empire, les Pirates vinrent at-taquer Macao. Les Européans allerent au devant d'eux, en G vj

vinrent aux mains, tuerent plus de quinze cens de ces misera-bles, & firent une infinité de prisonniers. Tsong-ton & Fouyven rendirent compte à l'Empereur de cette victoire, & dans un Edit de Sa Majesté les Eu-ropéans furent comblez d'élo-ges & d'honneurs à cause des grands services qu'ils avoient rendus à l'Empire. Sur la fin de la famille précédente, l'Empire fut encore agité de troubles : les Européans de Macao faisoient leur commerce à l'ordinaire, & pendant près de deux cens ans ils n'ont jamais eu la moindre pensée qui sut préjudiciable au bien de l'Empire : au contraire ils lui ont rendu de tout temps de signalez services. Que veut donc dire Tchin-mao quand ilavance que ceux de Macao sont · la source & l'origine des autres peuples?

Missionnaires de la C. de J. 157 Tchin-mao dit: Les Européans ont de gros Vaisseaux qui ne craignent rien des flots & des vents: chaque Vaisseau a plus de cent pieces de canon, &c.

Réponie. Sans doute que Tchinmao pour remplir le devoir de sa charge est monté sur les Vaisseaux d'Europe, & qu'il a compté sur chacun d'eux plus de cent. pieces de canon: il a vû ce qu'il y avoit à craindre, & il en a fait aussi-tost son rapport à l'Empereur: mais qu'y a-t-il de plus aisé que de sçavoir si ce qu'il a vû, & ce qu'il a rapporté, est vrai ou faux? Les Vaisseaux d'Europe viennent tous les ans à Quangtoung, à Fo-kien, & à Tse-kiang: il est libre de compter ce qu'ils portent d'hommes, & le nombre qu'ils ont de pieces de canon. En trouvera-t-on un pareil nombre dans aucun de ces Vaif

feaux? Tchin-mao prétend qu'il y a dans chaque Vaisseau plus de cent pieces de canon; & tous ceux qui sont à Quang-toung & à Fo-kien sçavent que rien n'est plus faux. Or si nostre accusateur dans une affaire si connuë, a bien osé tromper la redoutable majesté de l'Empereur, avec combien plus d'audace l'aura-t-il trompé, lorsqu'il lui a parlé du Japon, de Manile, des Indes, & de l'Europe?

Pour reprendre donc en peu de-mots ce qui a esté dit jusqu'ici, nostre accusateur ne dit rien de vraisemblable dans sa Requeste, ni qui merite la moindre créance. Il parle avec une hardiesse surprenante des peuples qui sont au de-là des mers, de l'estat & des affaires de divers Royaumes, & ce qu'il en dit est plein de mensonges & de

Missionnaires de la C. de 7. 159 contradictions: il ne connoît ni Manile, ni le Japon, ni les Indes, ni l'Europe, ni les peuples qu'il appelle Hong-mao: il ne sçait pas même ce que c'est que Macao, & il n'a nulle connoiffance des Vaisseaux d'Europe. C'est une honte pour un grand Mandarin de Kie-ke d'ignorer toutes ces choses: mais les ignorant, comme il fait, c'est un crime punissable d'oser en parler à l'Empereur dans une Requeste.

Tchin-mao dit: C'ette Religion des Européans est venue d'Europe, & s'est étendue peu à peu

jusqu'à Manile, &c.

Réponse. Voici une belle parole de Confucius: c'est estre sçavant que de dire que vous sçavez ce que vous sçavez esfectivement, & d'avouer que vous ignorez ce que vous ne sçavez pas. Tehin-mao fait le contraire.

La sainte Religion de Dieu est la loi generale de tout l'univers. Comment a-t-il donc le front de dire qu'elle n'est venuë que d'Europe, & que peu à peu elle s'est étendue jusqu'à Manile. L'Orient & l'Occident, le Septentrion & le Midi, les Empires où les Sciences & les Loix fleurissent, comme les payis incultes & barbares, toutes les Nations, en un mot, ont esté dociles aux enseignemens de la vraie Religion: elle a touché les cœurs des peuples, mais elle n'a pas change les Loix des Empires: chaque Royaume à son Roy, & chacun s'y fait un devoir de lui estre fidelle: on y honore du culte suprême le souverain Seigneur du Ciel, on y pratique la vertu, & l'on tâche de se former un cœur droit. C'est-là le devoir essentiel de

Missionnaires de la C. de J. 161 tous les peuples qui sont entre les quatre mers. Et Tchin-mao n'a pas honte de dire que cette sainte Loy fait semblant de vouloir convertir le cœur des peuples, tandis que par des voyes lecrettes elle tâche d'envahir leurs Royaumes. Peut-on inventer une calomnie plus atroce

& plus ridicule?

Tchin mao dit: Du temps de la famille précédente, les Marchands de Manile venoient au Japon pour leur commerce; & pendant plusieurs années ils se servirent de cette loy pour attirer à eux les peuples. Ensuite ayant rassemblé une infinité de monde qu'ils avoient gagné, ils attaquerent le Japon au dedans & au dehors; & il s'en fallut peu que cet Empire ne fût absolument détruit : mais enfin ils en furent chassez, & la haine

qui est depuis ce temps-là entre les deux Nations subsiste enco-

re aujourd'hui.

Réponse. Ce discours de nostre accusateur est d'autant plus faux qu'il est plus artificieux. On diroit à l'entendre, qu'il ne dit rien que de très-certain, tandis qu'il avance les plus impudens mensonges. On voit bien qu'il ne cherche qu'à empoisonner l'esprit de ceux qui ne sont pas sur leurs gardes. Qu'il nous dise en quelle année le Japon a pensé estre détruit par les Européans: qu'il nous dise quel jour s'est donné le combat où les Européans furent mis en fuite. Il y à bien de l'artifice & de la malignité à répandre de semblables discours pour en impo-ser au public. Lorsque les Missionnaires entrerent autrefois dans le Japon, & qu'ils y prê-

Missionnaires de la C. de J. 163 cherent la sainte Loy, une grande multitude de peuples & de personnes distinguées par leur naissance crurent à l'Évangile. Les adorateurs des Idoles en conçurent du dépit; ils resolurent de perdre les Missionnaires & d'anéantir la doctrine qu'ils prêchoient; ils inventerent d'affreux supplices pour tourmenter les Pasteurs & le troupeau, le fer & le feu furent employez pour les forcer à renoncer au vrai Dieu. Les Missionnaires Européans souffrirent tous ces tourmens, non seulement avec constance, mais encore avec joye. Pendant l'espace de cinquante ans plusieurs milliers de Docteurs Européans & de Japonois Chrestiens souffrirent le martyre; ils trouvoient de la douceur dans les plus cruels supplices, & rien ne leur estoit plus

164 Lettres de quelques : agreable que de mourir en témoignage de leur foy. Et Tchinmao ose dire qu'ayant rassemblé une multitude de peuples, ils ont attaqué le Japon au dehors & au dedans. Par ceux du dehors, il entend les Marchands d'Europe ; & par ceux du dedans, il parle des Missionnaires. On n'a jamais oui dire qu'il y ait eu combat entre les Japonois & les Européans. Il est vrai que les Missionnaires & les Chrétiens ont esté mis à mort par les Japonois; mais il n'est pas vrai qu'ils ayent repoussé la force par la force, ni qu'ils ayent pris la fuite.

Tchin-mao dit : Ils bâtissent des Eglises dans toutes les Provinces, ils font leurs cérémonies à certains temps marquez: je ne sçai quelles peuvent estre

leurs vûës, &c.

Réponse. Le Seigneur du Ciel

Missionnaires de la C. de J. 165 est le principe de tous les estres, & le Pere commun de tous les peuples: les Saints de tous les siecles lui ont rendu tous les refpects & toutes les adorations dont ils estoient capables: Les Missionnaires Europeans tâchent de le servir avec un amour & une pieté vraiement filiale: ils l'adorent avec un profond respect, ils lui offrent leurs prieres, afin qu'il les préserve des peines éternelles de l'enfer, & qu'il les fasse jouir dans le Ciel d'un bonheur qui ne finira jamais. C'est à quoi se termine route leur politique, c'est-là le but qu'ils se proposent, & auquel nostre accusateur n'a pû atteindre. Du reste ils bâtissent leurs Eglises dans des lieux exposez aux yeux du public : c'est en plein jour qu'ils rendent leur culte au vrai Dieu: ils ne cherchent point les

tenebres, ils ne fuyent point la lumiere; rien de caché parmi eux, parce qu'ils agissent avec simplicité & avec droiture. C'est ce que voit tout l'Empire sans en estre offensé: il n'y a que le seul Tchin-mao qui par toute sorte de voyes cherche à répandre d'injustes soupçons. Quel nom donner à cette conduite?

Tchin-mao dit: Ils examinent avec soin l'estat de l'Empire, ils en dessinent les montagnes & les sleuves, &c.

Réponse. Il faut que nostre accusateur ait perdu toute pudeur pour en venir là : car ce n'est pas seulement les Européans qu'il calomnie, c'est la conduite même de l'Empereur qu'il censure. Les années dernières les Européans joints aux Tartares eurent ordre de l'Empereur de dresser des Cartes de toutes

Missionnaires de la C. de J. 167 les Provinces: l'Edit qui fut porté, sur cela par le Tribunal suprême de la milice, a esté rendu public, & a esté envoyé à tous les Tsong-tou & à tous les Vicercis, & par leur moyen à tous les Mandarins. Comment nostre accusateur a t-il pû ignorer ce fait ? car il est notoire que cela n'a esté executé que par ordre de l'Empereur. Lorsque nostre accusateur en fait un crime aux Européans, dez-là il se regarde comme un homme d'une prudence consommée, mais en même temps il a l'audace de blâmer la conduite de l'Empereur, comme si Sa Majesté eur manqué elle-même en cela de prudence. Peut-on faire un plusgrand outrage à la Majesté Royale? Cependant quelque attention que cela merite, je ne m'y arrêse pas. Il n'y a pas long-

temps que nostre accusateur est parvenu à la haute dignité qu'il possede: non - seulement il a ignoré jusqu'ici combien l'As-tronomie & la Géographie sont utiles aux Empires, mais il n'a jamais eu aucune teinture de ces sciences: faut-il s'étonner s'il dit à tort & à travers ce qui lui vient dans l'esprit? Mais convient-il à un homme si fort distingué dans la milice, d'ignorer que nostre Empereur depuis cinquante-six ans qu'il est sur le Trône, a coûtume de rendre chaque mois & chaque jour mémorable par quelque grande action; que sa gloire aug-mente tous les jours; que par la sagesse de son gouvernement il égale & même surpasse, non-seulement les Rois ses prédecesseurs, mais encore ces anciens Empereurs des trois plus illustres

Missionnaires de la C. de J. 169 tres familles; que son esprit est si pénétrant, qu'il comprend sans peine tout ce qui est dans les livres; qu'il sçait parfaite-ment l'Astronomie, l'Arithmétique & la Philosophie; & qu'il n'y a gueres eu de Prince sur le Trône qui méritat de lui estre comparé. Ce grand Prince ordonna autrefois au Pere Verbiest & aux autres Européans de réformer le Calendrier, de dresser des Globes celestes qui fussent exacts, & il les garda dans son Palais. Ensuite s'étant apperceu que les Cartes d'Europe qui lui avoient été presentées par les Missionnaires, estoient fort bien distinguées par les degrez qui répondoient parfaitement au Ciel, & que les Cartes de la Chine estoient fort éloignées de cette perfection; il ordonna aux Européans & aux Tartares par XIV. Rec.

170 Lettres de quelques un Decret du Tribunal suprê. me, de parcoutir tout l'Empire aux frais publics, & d'en dessi-ner toutes les parties. Les Missionnaires, pour executer cet ordre de l'Empereur, partagerent entr'eux les Provinces & les Villes de l'Empire, ils péné-trerent jusqu'aux lieux les plus reculez de la Tartarie orientale & occidentale, ils endurerent ce que la chaleur & le froid ont de plus incommode; ils s'ap-pliquerent avec des fatigues d'esprit & de corps inconcevables à rendre ces Cartes parfaites, & telles que l'Empereur les souhaittoit. Ils employerent plusieurs années à ce travail; ils firent pour cela plus de dix mille lieux, & ensin ils presenterent leur ouvrage à Sa Majesté qui les receut avec bonte, & qui dit en faisant leur éloge, que main-

Missionnaires de la C. de 7. 171 tenant la Chine avoit de trésbonnes Cartes géographiques. L'Empereur les examina lui-mê. me, il les conserve, & il y jette de temps en temps les yeux. On y voit d'un coup d'œil les Provinces, les Villes, les Bourgages, chacune dans sa place, la distance des lieux, la source & le cours des rivieres, & les principales montagnes; ce qui est d'u-ne grande utilité pour le gouvernement de l'Empire. Cependant Tchin-mao qui ne paroist pas fort expérimenté dans la maniere de gouverner sagement un Etat, sans même avoir égard à la conduite de Sa Majesté, semble vouloir la censurer, lorsqu'il ose dire en parlant des Européans: Ils examinent l'estat de l'Empire, ils dessinent les montagnes & les fleuves, &c. Où est son bon sens?

Tchin - mao dit: C'est une mauvaise Nation que celle des Européans, & qui trame sourdement quelque conspiration. Je supplie donc très - humblement Vostre Majesté d'enjoindre aux Tribunaux suprêmes de remedier au mal, & de le déraciner de bonne heure, asin qu'il ne s'étende pas plus loin.

ne s'étende pas plus loin.

Réponse. Il paroist par ce discours que nostre accusateur ignore jusqu'aux choses les plus récentes qui se sont passées sous cette Dynastie; & de là vient qu'il avance des propositions si peu raisonnables. L'an 31. de Cam hi à la seconde Lune, les Tribunaux après avoir délibéré selon l'ordre qu'ils en avoient de l'Empereur, sirent réponse à Sa Majesté que les Européans, qui travailloient avec beaucoup de zele, avoient rendu de très-

Missionnaires de la C. de J. 173 grands services à l'Empire, qu'ils ne faisoient aucun mal, qu'ils n'excitoient point de troubles, que leur doctrine n'estoit ni mauvaise, ni capable de séduire le peuple ou de le porter à la sédition: qu'il falloit leur laisser leurs Eglises comme auparavant, & permettre aux Chinois de les fréquenter. Ces conclusions furent confirmées par un Edit de l'Empereur, & tout cela se conserve dans les Registres publics : il est aisé de s'en éclaircir. Ainsi, selon le sentiment des Tribunaux confirmé par l'Edit de l'Empereur, les Européans ne font point de mal, & n'excitent point de troubles: & selon Tchin-mao les Missionnaires d'Europe sont de méchantes gens qui forment de pernicieux desseins. Selon ces mêmes Tribunaux, il ne faut point dé-

174 Lettres de quelques fendre la Loy des Européans; & selon Tchin-mao il faut l'anéantir le plûtost qu'il sera possible. C'est ainsi que nostre accusateur s'efforce d'abolir les Constitutions de la Cour suprême, & qu'il s'éleve contre les Edits mêmes de l'Empereur. Il y a vingt-six ans que les Chinois ont porté ce jugement de la conduite des Européans; la sainte Loy est la même qu'elle estoit alors: les Missionnaires se comportent de la même maniere : quel nouveau crime Tchin-mao a-t-il remarqué en eux, pour les attaquer de la sorte, & pour vouloir anéantir la sainte Loy.

On dira peut - être : je veux que dans ce que dit *Tchin-mao*, il n'y ait point de fondement legitime à ses appréhensions : mais à considerer les choses en ellesmêmes, & par les lumieres de

Missionnaires de la C. de J. 175 la raison; qui sçait si rien de

semblable n'arrivera pas?

Réponse. Une chose qu'on æ quelque raison de craindre, ne peut gueres manquer d'arriver dans l'espace d'un temps considerable. Puis donc que rien de semblable n'est arrive jusqu'icy, il s'ensuit qu'il n'y a nulle raison de l'apprehender. Quand des personnes ont formé secrettement quelque dessein, bien qu'ils sçachent le cacher pendant quelque temps, il faut qu'à la fin il éclate. Si donc les Marchands & les Missionnaires ont formé de pareils projets, comment se peut-il faire qu'il n'en ait rien paru pendant l'espace de près de deux cens ans? l'Em-pire fut agité de divers troubles sur la sin de la Dynastie précédente, plusieurs levoient hautement l'étendart de la rebel-

H iiij

176 Lettres de quelques

lion: pourquoi les Européans n'ont-ils pas saisi une occasion si favorable pour executer les mauvais desseins qu'on leur impute? Ils attendoient sans doute ce regne-cy, où tout est paisible & tranquille sur terre & sur mer; où l'Empire joüit de la fertilité & de l'abondance, & entretient des armées formidables. Quel est l'homme assez insensé pour tenir une telle conduite? De plus, quand on veut réussir dans quelque projet, on se choisit un chef, c'est un seul homme qui est l'ame de l'entreprise, les soldats doivent obéir à un seul General, & ce n'est que par-là qu'on peut se flatter d'un heureux succez. Qu'on me dise de bonne foy où l'on trouvera le chef de cette prétendue con-spiration? Tchin-mao l'a-t-il trouvé dans ces dix Vaisseaux dont la vûë l'a effrayé, jusqu'à

Missionnaires de la C. de J. 177 dire que tout estoit perdu? Ces Vaisseaux, & ceux qui abordent aux Ports de la Chine, partent chacun du Royaume particulier d'où il est. Les peuples de chaque Royaume sont differens les uns des autres, & aussi peu ca. pables de s'accorder ensemble que le feu & l'eau. Dans chaque Vaisseau il y a un Capitaine qui le commande: qui est celui de ces Capitaines qui commanderoit aux autres? Je veux que dans chaque Vaisseau il y ait plus de cent hommes, soit Marchands, soit matelots: joignezles tous ensemble, ils feront environ mille hommes: Je veux encore que ces hommes fassent une descente pour faire le siege de quelque Ville & y faire le pil-lage: alors leurs Vaisseaux étant abandonnez, pourront estre brûlez sans peine par les sim-Hv

178 Lettres de quelques

simples barques des pêcheurs. Qu'on laisse une partie de l'équipage pour la garde des Vaisseaux, & que l'autre mette pied à terre pour butiner: ce partage les affoiblira, & ils seront ai-Jément défaits sur terre & sur mer. Ainsi l'on voit que quand même ces differens Royaumes ne dépendroient que d'un seul Prince, & que tous ces hommes qui viennent de divers Royaumes auroient le même dessein, ils ne pourroient rien entreprendre. Dequoi seront ils capables, s'il est impossible qu'ils puissent même se réunir ensemble ? bien qu'on trouve dans l'Europe des Royaumes, les uns fort vastes, & d'autres fort petits, le petit n'obéit point au plus grand. Si un Prince entreprenoit d'oppri-mer un autre Prince, les autres viendroient aussi-tost à son seMissionnaires de la C. de J. 179 cours & prendroient sa désense. Les Européans d'un Royaume aimeroient mieux mourir que d'obéir à qui que ce soit d'un autre Royaume; tel est l'usage. Comment donc pourroient ils se faire un chef?

Mais, poursuivra-t-on, j'a-vouë qu'on n'a rien à craindre de dix Vaisseaux de divers Royaumes; mais un seul de ces grands Royaumes pourroit armer plus de cent Vaisseaux & venir attaquer la Chine. Qu'arriveroit-il alors?

A cela je réponds: quand même ce qu'on dit pourroit arriver, à quoi serviroit cet appareil, & ce vain épouventail de canons? mais cette crainte est frivole. Il n'y a point de Royaume en Europe qu' soit disposé à faire un pareil armement: l'Europe n'est point un repaire de H vi 80 Lettres de quelques

voleurs, ce n'est point un payis barbare, ni la demeure d'une troupe d'insensez : elle est éloignée par mer de neuf mille lieuës de la Chine, le chemin en est difficile & sujet à une infinité de perils, les Vaisseaux sont un ou deux ans dans la route : ils ont à essuyer de continuels dangers des vents, des flots, des écueils, des bas-fonds, en telle sorte. qu'ils ont bien de la peine à se préserver du naufrage. Plus il y a de Vaisseaux, moins on avan-. ce, & les dangers croissent à, proportion du temps qu'on est à: faire le voyage. Les maladies set mettroient plus aisément sur less Vaisseaux s'ils estoient en grand, nombre, & la contagion em-. porteroit presque tout l'équipage. Les tristes restes de cette. nombreuse flotte ne seroient pas. plûtost arrivées à la Chine, qu'il.

Missionnaires de la C. de J. 181 lui faudroit un prompt secours pour réparer ses forces; & où en trouveroit - on? Comment ces infortunez pourroient - ils se dérober à une mort certaine? S'imaginera t-on qu'un Prince soit assez peu sensé pour dégar-nir son Royaume, pour épuiserses finances, & pour engager ses voisins dans le même projet, & se rendre par-là la fable de la posterité! Imaginez-le encore cent fois plus insensé, il ne tentera jamais une pareille entreprise.

On dira peut-estre encore: il est vrai que les Royaumes d'Europe sont trop éloignez de celui - cy pour qu'on ait rien à craindre du dehors: mais n'est-ce pas nourrir au dedans un ennemi secret, que de souffrir les Européans dans le sein de l'Empire & au milieu de nous?

182 Lettres de quelques

Réponse. Il est clair qu'il y a encore moins à craindre de ce costé - là. Les Européans qui viennent dans cet Empire en qualité de Missionnaires, ont esté appliquez aux sciences dez leur plus tendre jeunesse, & n'ont eu de commerce qu'avec les livres. Dans un âge plus avancé ils ont embrassé la vie Religieuse dans diverses Con-grégations, où ils ne s'occupoient que de leur propre per-fection. Après s'estre rendu peu à peu habiles dans toutes les sciences, ils se sont consa-crez à la prédication de l'Evangile, & ils n'ont en vuë que de procurer au monde entier la connoissance si necessaire du souverain principe de toutes choses, afin de renouveller en quelque sorte tous les peuples, & de leur apprendre à mériter le bon-

Missionnaires de la C. de 7. 183 heur du Ciel leur veritable patrie. C'est-là l'unique motif qui leur a fait abandonner leur terre natale, & qui les a portez à entreprendre de longs & de dangereux voyages, où ils ont prodigué leur vie. Le seul chagrin qu'ils ayent, c'est de ne pouvoir pas se transporter dans tous les Royaumes, pour y enseigner la voye du salut à tous les hommes. Dans cette vûë les Nations les plus reculées sont pour eux comme si elles estoient voisines. S'ils ont à souffrir des opprobres dans l'exercice de leur zele, ils s'en font un honneur; les plus durs travaux & les plus accablantes douleurs leur deviennen: douces & agréables; la mort même leur est aussi précieuse que la vie. Après un trajet de neuf mille lieuës sur mer, quelle est la vie qu'ils ménent

184 Lettres de quelques dans la Chine? Eloignez du commerce du siecle, ils passent une bonne partie du jour dans la priere & dans la méditation des choses divines; le reste ils l'employent à se mortisser eux-mêmes, & à pratiquer la vertu. Pleins de mépris pour les affaires du monde, ils ne s'occupent que des œuvres de justice & de charité. Peut-on avoir le moindre soupçon que des hommes de ce caractere projettent une révolte ? Quand on a de semblables desseins, on y est poussé

par l'ambition, ou par le desir des richesses, & si l'on n'en peut jouir soi-même, on se statte au moins de l'esperance de les procurer à ses descendans. Mais les Missionnaires ont renoncé au mariage, de même qu'aux dignitez du siecle: ils n'ont ni familles ni enfans à élever & à

Missionnaires de la C. de J. 185 agrandir, trouvera t-on un homme assez insensé pour se rendre coupable du crime de rebellion, sans entrevoir aucune esperance pour lui ni pour les siens? On ne regarde pas les Missionnaires qui sont à la Chine comme des hommes tout à fait stupides & dépourvûs de sens : au contraire, ils passent pour avoir de l'es-prit & de l'habileté dans les sciences. S'ils méditoient quelque soulevement, ils se feroient un parti d'hommes artificieux, hardis, courageux, & propres à soûtenir une entreprise: s'ils trouvoient quelque homme semblable à Moung-puen, ils se l'attacheroient comme un homme rare: ils n'épargneroient pas l'argent, ils le répandroient a-vec profusion pour entrainer la multitude, sur tout dans des temps de sterilité & de famine;

ils gagneroient les ambitieux par les grandes esperances dont ils les flatteroient; enfin ils mettroient tout en usage, & profi-teroient des liaisons les plus étroites que le sang ou l'inclina-tion a formées, pour affermir ceux qui entreroient dans leur faction. Que Tchin-mao soup-çonne de mauvaise intention ceux qui agissent ainsi, il aura raison. Mais pour ce qui est des Missionnaires, ils tiennent une conduite bien opposée. Ils ont peu de gens à leurs gages dans chaque Eglise; l'argent qui leur vient chaque année de l'Europe, suffit à peine pour leur en-tretien & leur nourriture. Comment donc, quand ils le voudroient, pourroient-ils employer les moyens que je viens de rapporter pour exciter les peuples à la révolte? Loin d'en

Missionnaires de la C. de J. 187 avoir seulement la pensée, ils prêchent un Dieu mort sur une croix pour le salut des hommes, ils annoncent une loy qui est au dessus de la portée de l'esprit humain : ils veulent que leurs disciples ayent en horreur les fautes les plus legeres, qu'à l'exemple d'un Dieu mourant, ils souffrent pariemment pour la justice le mal qu'on leur fera, qu'ils n'ayent que du mé-pris pour les richesses du sie-cle, qui sont l'amorce de tous les vices, qu'ils detestent les plai-sirs des sens qui enervent la vertu, enfin qu'ils soient convain-cus de la vanité de la gloire mondaine, & qu'ils y renoncent. Croire que des hommes de ce caractere & qui enseignent une pareille doctrine, sont capables d'exciter des révoltes; c'est vouloir defigurer un corps

188 Lettres de quelques

sain, en le couvrant du pus de

quelque corps ulceré.

Il y a près de deux cens ans que les Missionnaires sont entrez dans la Chine : on n'a jamais remarqué que droiture & probité dans ceux qui ont eu le bonheur de vivre sous ce regnecy & sous le précédent. Plusieurs de ceux qui sont maintenant dans l'Empire, demeurent à la Cour au service de l'Empereur; Sa Majesté appelle de temps en temps auprès d'Elle quelques-uns de ceux qui sont dispersez dans les Provinces, & elle les traitte comme ses propres sujets; eux de leur costé employent ce qu'ils ont de scien-ce & de talens pour l'utilité pu-blique. De-là vient que l'Empereur, qui veut leur procurer du repos & de la tranquillité dans la Chine, donna à chacun

Missionnaires de la C. de J. 189 d'eux l'année 45°. de Cam-hi une Parente scellée du sceau Nui-oufou, où sont marquez leur nom, leur âge, leur payis, & autres choses semblables, asin de prévenir les injustes soupçons qui pourroient s'élever dans les Provinces, ce que nous regardons comme une faveur singuliere de Sa Majesté. Les Européans ont l'honneur d'estre depuis plusieurs années à la Cour & au service de l'Empereur; ils l'accompagnent dans les voyages, & il n'y a jamais eu personne soit à la Cour, soit dans les Provinces, à qui ils aient esté tant soit peu suspects. Il n'y a eu autrefois qu'Yang-kuang sien qui ait eu la temerité de les calonnier, & aujourd'hui Tchin mao qui renouvelle les mêmes calomnies, avec une égale imprudence.

Nous avons jugé à propos,

mon Reverend Pere, de rendre publique cette Apologie, afin d'effacer des esprits les mauvaisses impressions que devoit naturellement produire la Requeste du Mandarin, laquelle estant inserée dans la Gazette publique, se répandoit dans toutes les Provinces, & pouvoit nuire insiniment à la propagation de la foy. Je suis, &c.

## LETTRE

DU PERE

JACQUES DE HAZE,

MISSIONNAIRE

DE LA COMPAGNIE DE JESUS:

Au R. P.J. B. Arendis Provincial de la même Compagnie, dans la Province Flandro-Belgique,

A Bacnos ayres ce 30. Mars 1718.



On REVEREND PERE,

La paix de N.S.

Depuis trente années que par la misericorde de Dieu je me suis consacré à ces Missions, rien ne m'a esté plus sensible que de me voir éloigné de ceux avec qui j'ai passé mes premieres années, & dont le souvenir m'est toûjours infiniment cher. Mais le Seigneur qui nous a separez, nous réunit dans le même esprit, & dans le même dessein que nous avons de procurer sa gloire.

Après avoir passé 22. ans auprés des Indiens, on m'en a retiré pour me donner le gouvernement du College du Paraguay: c'est un fardeau qui estoit au dessus de mes forces, & dont j'ai esté chargé malgré moi : je m'attendois à finir mes jours avec mes chers Neophites, & je n'ay pû les quitter sans douleur. Il n'est pas surprenant, mon R. P. qu'un Missionnaire qui a cultivé pendant plusieurs années une

Missionnaires de la C. de 7. 193 une Peuplade nombreuse d'Indiens, conserve pour eux un tendre attachement, sur tout lorsqu'il voit que Dieu benit ses instructions, & qu'il trouve dans les peuples qui lui sont confiez, une pieté solide, un veritable amour de la priere, & la plus vive reconnoissance envers ceux qui les ont tirez du sein des forests, pour les réunir en un même lieu & leur enseigner la voye du Ciel. C'est ce que je trouvois dans mes Neophites. Vous jugerez vous-même combien cette séparation me fut amere par le simple recit de ce qui se passa lorsque je fus sur le point de les quitter.

Le jour que je partis du Bourg de Nostre-Dame de Lorette, cinq mille Indiens me suivirent fondant en larmes, élevant les mains au Ciel, & me criant d'u-

XIV. Rec.

Lettres de quelques ne voix entrecoupée de sanglots: hé quoi : mon Pere, vous nous abandonnez donc? Les meres levoient en l'air leurs enfans que j'avois baptisez, & me prioient de leur donner ma derniere benediction. Ils m'accompagnerent ainsi pendant une lieuë enriere jusqu'au fleuve où je devois m'embarquer. Quand ils me virent entrer dans la Barque, ce fut alors que leurs cris, & leurs gémissemens redoublerent. Je fanglottois moi-même, & je ne pouvois presque leur parler. Ils se tinrent sur le rivage tant qu'ils purent me suivre des yeux, & je vous avoue que je ne croi pas avoir jamais ressenti de douleur plus vive.

Nous receusmes en l'année 1717, un secours de soixante-dix Missionnaires. Il y en avoit onze de la seule Province de Baviere

Missionnaires de la C. de J. 195 pleins de mérite & de zele. Je fus surpris de ne point voir dans ce nombre un seul de nos Peres de Flandres: ce n'est pas que je m'imagine que l'ardeur pour les Missions les plus pénibles se soit tant soit peu ralentie parmi eux, mais je me doute que les Superieurs, dans la crainte de perdre de bons sujets, en auront retenu cette année-là plusieurs qui aspiroient au bonheur de joindre leurs travaux aux nostres. Oserois - je vous le dire, mon R. P. ne craignons point que Dieu se laisse vaincre en liberalité: pour un homme de mérite que vous accorderez à ces Missions, il vous en donnera dix autres qui auront encore plus de vertu & plus de talens que celui dont vous vous serez privé.

La même année les besoins I ij

196. Lettres de quelques de nostre Mission m'appellerent à Cordoue du Tucuman. Je sis ce voyage qui est de trois cens lieuës, accompagné de quelques autres Millionnaires, dont deux furent massacrez par les Barbares, avec environ trente Guaraniens leurs Neophites. Ils se jetterent d'abord sur le Pere Blaise de Sylva ( c'est le nom du premier qui avoit gouverné pendant neuf ans cette Province,) ils lui casserent toutes les dents, ils lui arracherent les yeux, & ensuite l'assommerent à coups de massuë. Le P. Joseph Maco (c'est le second) fut tué pres-que au même instant, & je vis toute en seu la Barque où il étoit. Je devois m'attendre au même sort, car ils venoient sondre sur moi avec fureur: mais les Indiens qui m'accompagnoient dans ma Barque, s'aviserent de

Missionnaires de la C. de J. 197 décharger quelques - uns de leurs mousquets qui les mirent en fuite.

Ces Barbares qu'on appelle Payaguas errent continuellement sur les fleuves dans des canots qu'ils font aller avec une vitesse extrême, & ils tendent de perpetuelles embuches aux Chrestiens & aux Missionnaires. Ce sont eux qui massacrerent il y a peu de temps le P. Barthelemy de Blende, de la maniere que je vous le raconterai dans la suite de cette lettre.

La Mission des Guaraniens & celle des Chiquites sont fort étenduës. Les premiers sont rassemblez dans trente Bourgades differentes, situées sur les bords du sleuve Parana, & du sleuve Uruguay. Les seconds qu'on appelle Chiquites, parce-qu'ils habitent dans des cabanes sort basses, sont du costé du Peron, & l'on pénerre dans leur payis par la Ville de Sainte Croix de la Siera. Il y a vingt-huit ans que le P. de Arce en sit la découverte, il les rassembla avec des travaux infinis en cinq Bourgades, qui sont très-nombreuses, & qui se peuplent tous les jours de nouveaux sideles. Des campagnes immenses, ou plûtost de vastes marécages separent ces deux Nations.

Il y a deux chemins pour se rendre chez les Chiquites, le premier en passant par le Pérou; ce chemin est fort long, & c'est néanmoins celui que nos Missionnaires sont obligez de prendre: il est entrecoupé de rivieres qu'on ne peut passer à gué qu'en certaines saisons de l'année. On pourroit tenir un autre chemin qui est la moitié plus

'Missionnaires de la C. de J. 199 court, en s'embarquant sur le sleuve Paraguay, mais il a esté inconnu jusqu'icy, & c'est toûjours inutilement qu'on a tenté d'en faire la découverte. Le fleuve & les terres par où il faudroit passer, sont occupées par des peuples Barbares ennemis jurez des Espagnols, & de ceux qui prosessent le Christianisme. Les uns sont toûjours à cheval, & battent sans cesse la campagne: ils ne se servent point de selles, & ils montent leurs chevaux à nud. De toutes ces Nations barbares, c'est la Nation des Guaycuréens qui est la plus nombreuse, & en même temps la plus féroce. Le gibier est leur nourriture ordinaire, & quand il leur manque, ils vivent de lézards, & d'une espece de couleuvres fort grandes. Les autres au contraire demeurent presque I iiij

toûjours sur le fleuve, où ils rodent continuellement dans des canots faits de tronc d'arbres: ils ne vivent gueres que de poisson: ils sont presque tous de la Nation des Payaguas, nation perside & cruelle, qui est sans cesse en embuscade pour surprendre & massacrer les Chrestiens. Tous ces Barbares adorent le Démon qui se montre à eux de temps en temps sous la figure d'un grand oyseau.

Sur la fin de l'année 1714. le P. Louis de Rocca Provincial du Paraguay resolut de faire une nouvelle tentative pour découvrir le chemin qui conduit aux Chiquites par le sleuve Paraguay. Il choisit pour cette entreprise deux hommes d'une vertu rare & d'un courage extraordinaire, sçavoir le Pere de Arce & le Pere de Blende, qui travail.

Missionnaires de la C. de J. 201 loient avec un grand zele dans la Mission des Guaraniens. Le P. Laurent Dasse Missionnaire de la Province Gallo-Belgique s'étoit offert pour cette expédition en la place du P. de Blende, mais les Superieurs eurent d'autres vûës sur lui, & lui donnerent le soin d'une Bourgade de quatre mille Indiens.

Les deux Missionnaires partirent donc pour le Paraguay avec trente Neophytes Indiens qu'on leur avoit donné pour les accompagner, dont quelques-uns sçavoient la langue des Payaguas. Ils arriverent au commencement de l'année 1715. à la Ville de l'Assomption qui est comme la Capitale du Paraguay. Quand ils y eurent pris quelques jours de repos, le P. Recteur du College leur sit équiper un Vaisseau où l'on mit les pro-

visions necessaires pour une année. Ce sut le 24. Janvier qu'ils s'embarquerent: ils surent conduits au Vaisseau par le Gouverneur & par les principaux de la Ville. Le Vaisseau estoit précedé de deux esquiss qui alloient à la découverte, afin de prévenir toute surprise de la part des Barbares.

Ils avoient fait plus de cent lieuës sur le sleuve sans trouver un seul de ces Insideles, lorsqu'-ils apperçurent une Barque remplie de Payaguas qui estoient sans armes & sans défense. Ces Barbares aborderent le Vaisseau dans la posture de gens qui demandoient du secours. En esset, ils raconterent d'une maniere très - touchante la triste situation où ils se trouvoient. Nous » sommes en proye, dirent-ils, à » deux ennemis redoutables qui

Missionnaires de la C. de J. 203 infestent l'un & l'autre rivage, « & qui ont conjuré nostre perte; « aux Guaycuréens, d'une part nos « ennemis jurez; & de l'autre aux « Brasiliens qui viennent tout re- « cemment de surprendre dans le « bois plusieurs de nos femmes & « de nos enfans, & les ont em-« menez pour en faire leurs escla-« ves. C'en est fair de nostre Na. « tion, si vous n'avez pitié de nos « malheurs: nous ne demandons « pas mieux que de vivre comme « les autres Indiens sous la conduite des Missionnaires, de pro-« fiter de leurs instructions, & « d'embrasser la foy Chrestienne, « ne nous refusez pas cette grace.

Les deux Peres surent touchez de ce discours: ils permirent aux Payaguas de les suivre dans leurs canots, & ils les conduisirent dans une Isle assez vaste, où ils estoient à couvert des insultes

de leurs ennemis. Ce fut-là que les Payaguas formerent à la hâte une espece de Village où ils s'establirent avec leurs femmes & leurs enfans. Le P. de Blende passoit les jours & les nuits à apprendre leur langue afin de les instruire, & il le faisoit avec succez, car la crainte les avoit rendus si dociles, qu'ils écoûtoient avec avidité les instructions du Missionnaire, & les repetoient sans cesse, de sorte que toute l'Isle retentissoit con-

Cependant le P. de Arce qui cherchoit à s'ouvrir un chemin qui le menât aux Bourgades des Chiquites, essaya de mettre pied à terre en disserens endroits, mais ce sur inutilement. Les Guaycuréens qui avoient présenti son dessein, tenoient la camti

tinuellement du nom de Jesus-

Christ.

Missionnaires de la C. de 7. 205 pagne, & ils estoient en si grand nombre, qu'il n'eust pas esté prudent de s'exposer à leur fureur. Le Pere prit donc le parti de chercher une autre route. Il laissa dans l'Isle un de ses Néophytes pour continuer d'instruire les Payaguas, & il se fit accompagner par quelques uns d'eux qui le suivoient dans leurs canots. Aprés diverses tentatives toutes inutiles, il arriva enfin à un lac d'une grandeur immense, où le sleuve Paraguay prend sa source.

Les Payaguas qui estoient à la suite des Missionnaires, voyant qu'il n'y avoit plus rien à craindre des Brasiliens, projettoient secrettement entre eux de tuer ceux qui estoient dans le Vaisseau, & de s'en emparer: ils cachoient leur perside dessein sous des marques specieuses d'amitié

206 Lettres de quelques

& de reconnoissance, tandis qu'ils observoient avec soin ce qui se passoit dans le Vaisseau, & qu'ils épioient le moment d'executer leur projet. Le P. de Arce se trouvant au milieu du lac jugea que gagnant le rivage, il pourroit se frayer un chemin chez les Chiquites. C'est pour-quoi il laissa le Pere de Blende dans le Vaisseau avec quinze Néophytes Indiens & deux Espagnols qui conduisoient la manœuvre; & il le chargea de l'attendre sur ce lac jusqu'à ce qu'il ramenat le P. Provincial qui estoit allé visiter les Bourgages des Chiquites par le chemin du Perou. Il se mit donc avec quinze autres Indiens dans les deux Esquifs, & s'estant pourvû des provisions necessaires, il gagna le rivage qui estoit fort éloigné. Il y aborda avec ses ComMissionnaires de la C. de J. 207 pagnons, il se fit lui-même une route vers les Chiquites, & aprés deux mois de fatigues incroyables, il arriva à une de leurs Bourgades.

Les Payaguas voyant partir le P. de Arce & un bon nombre d'Indiens, jugerent qu'il estoit remps de se rendre maistres du Vaisseau : ils allerent chercher leurs Compagnons qui estoient dans l'Isle, & sous prétexte de venir écouter les Instructions du Missionnaire, ils monterent tous dans le Vaisseau. Aussi-tost qu'ils y furent entrez, ils se jetterent avec furie sur nos gens qu'ils trouverent desarmez, & ils les tuerent à coups de dards. Ils épargnerent néanmoins trois personnes; le P. de Blende dont. les manieres tout à fait aimables avoient gagné le cœur du Chef des Payaguas; un des deux

208 Lettres de quelques

Espagnols qui gouvernoient le Vaisseau, dont ils avoient besoin pour le conduire dans le lieu de leur retraite; & un Néophyte de leur Nation qui sçachant parfaitement leur langue devoit servir d'Interprete. Ce sur autant qu'on peut le conjecturer, au mois de Septembre de l'année 1715, qu'ils sirent ce cruel massacre, & qu'ils enleverent le Vaisseau.

Aussi-tost que les Payaguas se virent au milieu de leurs habitations, ils vendirent à d'autres Barbares le Commandant du Vaisseau qui leur estoit desormais inutile. Leur Chef sit dresser une méchante hutte pour servir de logement au Pere de Blende, & il laissa auprès de lui le Néophyte qu'il avoit amené pour lui servir d'Interprete. On peut aisément se sigurer ce que

Missionnaires de la C. de J. 209 le Missionnaire eut à souffrir sous un ciel bruslant, & au milieu d'un peuple si féroce. Il ne cessoit tous les jours de leur prê-cher la Loy Chrestienne, soit par lui même, soit par le moyen de son Interprete: il n'épargnoit ni les caresses ni les marques d'amitié capables de fléchir leur cœurs: tantost il leur representoit les feux éternels de l'enfer, dont ils seroient infaillement la victime s'ils persévéroient dans leur infidélité & dans leurs desordres : d'autrefois il leur faisoit la peinture des récompenses que Dieu leur promettoit dans le Ciel, s'ils se rendoient dociles aux veritez qu'il leur annonçoit. Il parloit à des cœurs trop durs pour estre amollis: ces veritez si touchantes ne firent que les irriter, sur tout les jeunes gens qui ne pouvoient souffrir qu'on leur parlat de renoncer à la licence & à la dissolution avec laquelle ils vivoient: ils regarderent le Pere comme un censeur importun, dont il falloit absolument se défaire, & sa mort fut bien - tost concluë. Ils prirent le temps que leur Chef qui aimoit le Missionnaire estoit allé dans des contrées assez éloignées, & aussi-tost qu'ils le sçurent parti, ils coururent les armes à la main vers la cabanne de l'homme Apostolique. François (c'est le nom du Néophyte qui estoit son Interprete) se douta de leur dessein: il eut le courage d'aller assez-loin au devant d'eux & de s'exposer le premier à leur fureur: les ayant atteint, il leur reprocha la noirceur du crime qu'ils méditoient, & il s'efforca tantost par des prieres, tantost par

Missionnaires de la C. de J. 211 des menaces, de les détourner d'une action si perfide. Loin de les toucher, il ne sit qu'avancer à soi : même le moment de sa mort: ces Barbares se jetterent sur lui, l'emmenerent assez loin, & le massacrerent à coups de dards. Ce Néophyte avoit passé depuis son baptême douze années dans une Bourgade des Guaraniens, où il avoit vécu dans une grande innocence, & il s'étoit presenté de lui-même aux Missionnaires pour les accompagner dans leur voyage.

Cette mort ne put estre ignorée du P. de Blende, & il vit bien qu'on ne tarderoit pas à le traitter avec la même inhumanité. Il passa la nuit en prieres pour demander à Dieu les forces qui lui estoient necessaires dans une pareille conjoncture, & se regardant comme une victime prête à estre immolée, il offriz son sang pour la conversion de ces peuples. Il ne se trompoit point, dez le grand matin il entendit les cris tumultueux de ces Barbares qui avancoient vers sa cabanne. Îl mit aussi-tost son chapelet au col, & il alla au devant d'eux sans rien perdre de sa douceur naturelle: quand il se vit assez peu éloigné de ces furieux, il se mit à genoux, la teste nuë, & croisant les mains sur la poitrine il attendit avec un visage tranquile & serain le moment auquel on devoit lui arracher la vie. Un des jeunes Payaguas lui déchargea d'abord un grand coup de massuë sur la teste, & les autres le percerent au même temps de plusieurs coups de lance. Ils le dépouillerent aussi-tost de ses habits, & ils jetterent son corps

Missionnaires de la C. de J. 213 sur le bord du sleuve pour y servir de jouet à leurs enfans : il sut entraîné la nuit suivante par les eaux qui se déborderent.

Ce fur ainsi que le Pere de Blende consomma son sacrifice. Ces Barbares furent étonnez de sa constance, & ils publierent eux-mêmes qu'ils n'avoient jamais vu mourir personne avec plus de joie & de tranquilité. Il estoit ne à Bruges le 24. d'Aoust de l'année 1675. de parens considerables par leur noblesse, par leurs richesses, & encore plus par leur probité & leur vertu. Ce fut dans une famille si Chrestienne qu'il puisa dez son enfance les sentimens de la plus tendre pieté. Il entra dans nostre Compagnie à Malines, où en peu de temps il sit de grands progrez dans les vertus propres de son estat, Après avoir enseiseigné les belles lettres, & achevé ses études de Theologie, il sit de fortes instances auprés de ses Superieurs pour les engager à lui permettre de se consacrer aux Missions des Indes: il obtint avec peine la permission qu'il demandoit avec tant d'ardeur, & il sut destiné à la Mission du Paraguay. Il se rendit en Espagne, & estant obligé d'y faire quelque sejour jusqu'au départ des Vaisseaux, il y édisia ceux qui le connurent, par son zele & par sa pieté.

Il s'embarqua au Port de Cadix avec l'Archevêque de Lima, & un grand nombre de Missionnaires qui alloient dans l'Amerique: à peine se trouverent ils en pleine mer qu'ils surent attaquez & pris par la Flotte Hollandoise, nonobstant le Passeport qu'ils avoient de la seuë Reine d'An-

Missionnaires de la C. de J. 215 gleterre. Ils furent conduits à Lisbonne: on permit aux prisonniers de mettre pied à terre; il n'y eut que l'Archevêque de Lima qu'on retint dans son Vaisseau avec le P. de Blende qui lui servit d'Interprete, parceque les Hollandois vouloient les transporter en Hollande. Le Prélat fut si charmé du Missionnaire qu'il le prit pour le directeur de sa conscience : il eut la consolation de l'avoir toûjours avec lui, non-seulement en Hollande, mais encore dans le voyage qu'il fit par la Flandre & par la France pour s'en retourner en Espagne. Les choses ayant changé de face, & le Prélat n'estant plus destiné pour l'Amerique, il sit tous ses efforts pour retenir auprès de lui le P. de Blende, jusqu'à lui offrir une pension considerable. Le Pere

fut sensible à cette marque d'estime & de confiance que lui donnoit un Prélat si respectable, mais en même-temps il le conjura de ne pas s'opposer à la volonté de Dieu qui l'appelloit à la Mission des Indes. Il s'embarqua donc une seconde fois, & il arriva le 11°. d'Avril à Buenos-

ayres.

Il estoit d'une douceur, d'une modestie, & d'une innocence de mœurs si grande, qu'il estoit regardé comme un ange, & c'est le nom que lui donnoient communément ceux qui avoient quelque liaison avec lui. Il avoit une devotion tendre pour nostre Seigneur & pour sa sainte Mere, & il se portoit à toutes les choses qui concernent le service divin avec une ferveur qui éclatoit jusques sur son visage, principalement lorsqu'il célébroit

Missionnaires de la C. de J. 217 broit les Saints Mysteres. Aussitost qu'il fut arrivé à Buenos ayres, il fut envoyé dans le payis des Guaraniens, où après avoir appris la langue, il se consacra à leur instruction. S'estant offert pour l'expédition dont j'ai parlé, il finit ses travaux, ainsi que je viens de le dire, par une mort aussi illustre qu'elle est précieu. se aux yeux de Dieu. On a sçeu les particularitez de sa mort d'un des Payaguas qui en fut témoin oculaire, & qui estant tombé entre les mains des Espagnols, fut envoyé par le Gouverneur du Paraguay dans les Bourgades des Guaraniens, pour y estre instruit des veritez Chrestiennes.

Revenons maintenant au P. de Arce. Il estoit chargé, ainsi que je l'ai dit au commencement de cette Lettre, de découvrir XIV. Rec. K

218 Lettres de quelques ce chemin le plus court par le fleuve Paraguay, qui devoit faciliter aux Missionnaires l'entrée dans le payis des Chiquites, & donner le moyen aux Provin-ciaux de visiter les Bourgades nouvellement Chrestiennes. La route qu'on tenoit par le Perou estoit peu pratiquable : outre les fatigues d'un voyage de près de 800. lieuës, qu'il faut faire par cette route, les eaux qui inondent ces terres la plus gran-de partie de l'année, ôtent pres-que toute communication avec le Paraguay: c'est ce qui à fait qu'aucun Provincial n'a pû jus-qu'icy visiter ces Missions : le seul P. de Rocca s'est senti assez de force pour une si pénible enrreprise. Il alla donc par la voye ordinaire du Perou, jusqu'à la Bourgade de Saint Joseph, qui n'est qu'à huit journées du sleu-

Missionnaires de la C. de J. 219 ve Paraguay. Il avoit reglé que de-là il envoyeroit un Missionnaire avec plusieurs Indiens Chiquites jusqu'au fleuve pour y joindre le P. de Arce; que ces Indiens emmeneroient le P. de Blende qui remplaceroit chez les Chiquites le Missionnaire; que pour lui il retourneroit au Paraguay avec le P. de Arce par le sleuve; & que de cette maniere on, connoîtroit parfaitement ce chemin qui estoit tréscourt, en comparaison de celui du Perou, & qui engageoit à beaucoup moins de dépenses & de fatigues.

Tout cela s'executa de sa part ainsi qu'il l'avoit projetté: mais s'estant rendu au lieu marqué, & n'ayant aucune nouvelle de l'arrivée du Vaisseau; de plus le Missionnaire qu'il avoit envoyé, ayant rapporté à son retour que

K ij

tous les soins qu'il s'estoit donné pour le découvrir avoient esté inutiles, il perdit toute esperance, & il prit la résolution de s'en retourner dans la Province par le même chemin par lequel il estoit venu. Il avoit déja quitté la Nation des Chiquites, & il estoit bien au delà de Sainte Croix de la Sierra, lorsqu'il lui vint un exprès avec des lettres du P. de Arce, par lesquelles il marquoit son arrivée dans l'une des Bourgades des Chiquites, & il le prioit de revenir sur ses pas, afin de s'en retourner au Paraguay par le chemin qu'il avoit enfin découvert. Le P. de Rocca balançoit s'il s'exposeroit de nouveau aux fatigues qu'il avoit essuyées, & aux risques qu'il avoit couru dans un voyage si long & si difficile: ceux qui l'accompagnoient l'en dissuadoient forte-

Missionnaires de la C. de J. 211 ment; mais comme il est d'un courage que nulle difficulté ne rebute, il se détermina à rebrousser chemin, & il dépêcha un Indien pour en donner avis au Pere de Arce. Celui cy jugeant qu'il estoit inutile d'attendre le Pere de Rocca, partit aussi-tost avec quelques Chiquites pour se rendre au lac, où il avoit laissé le Vaisseau, afin d'y disposer toutes choses pour le retour: mais en y arrivant il fut bien étonné de ne trouver ni Vaisseau ni Barque. Comme il n'avoit nulle dessiance de la perfidie des Payaguas, il crut que les provisions ayant manqué au P. de Blende, qui n'avoit pas receu de ses nouvelles depuis trois mois, il s'en estoit retourné au Paraguay. Sur quoi il prit une résolution qui fait assez connoistre l'intrépidité avec laquel-K iij

le il affrontoit les plus grands périls: il sit couper sur le champ deux arbres qui ne sont pas fort gros dans ces contrées là ; il les fit creuser & joindre ensemble en forme de bateau, & c'est sur une si fragile machine qu'il résolut de faire trois cens lieuës avec six Indiens ( car le bateau n'en pouvoit pas contenir dayantage) pour se rendre au Pa-raguay, où il avoit dessein d'équiper un autre Vaisseau sur lequel il viendroit chercher le P.de Rocca. Avant que de s'embarquer, il écrivit une lettre à ce Pere, dans laquelle il l'instruisoit de l'embarras où il s'estoit trouvé, & du parti qu'il avoit pris: en même temps il le prioit instamment de demeurer quelques mois parmi les Chiquites, jusqu'à ce qu'il fut de retour. Cependant le Pere de Rocca

Missionnaires de la C. de J. 223 arriva à la Bourgade des Chiquites la moins éloignée du fleuve, & ayant appris que le Pere de Arce avoit pris les devants pour disposer toutes choses au retour, il se mit en chemin pour l'aller joindre. C'estoit au mois de Decembre où les pluyes sont abon-dantes & continuelles : il estoit monté sur une mule qui n'avançoit qu'à peine dans ces terres grasses & marécageuses; souvent même il estoit obligé de descendre & de marcher dans l'eau & dans la fange, dont la mule ne pouvoit se tirer sans ce fecours. Il avoit fait environ cinquante lieuës; toûjours trempé de la pluye, & ne pouvant prendre de repas & de sommeil que sur quelque colline qui s'élevoir au dessus de l'eau, lorsqu'il receut la lettre du Pere de Arce. Ces tristes nouvelles l'affligerent

sensiblement, mais il adora avec une parfaite soumission les ordres de la Providence, & il s'en retourna vers les Chiquites d'où il venoit. Il fut un mois dans ce voyage, où il souffrit toutes les incommoditez qu'on peut ima-

giner.

Cependant le Pere de Arce & ses six Néophytes navigeoient dans leur petit bateau sur le grand fleuve Paraguay. Ils furent apperceus des Guaycuréens qui les assaillirent & les massacrerent impitoyablement. C'est ce qu'on a appris du même Payagua qui a fait le détail de la mort du P. de Blende. Il n'a pû dire ni le lieu ni les circonstances de la mort du P. de Arce: ce qu'il y a de certain, c'est que ce Mis-sionnaire a prodigué sa vie dans une occasion où il s'agissoit de procurer la gloire de Dieu, &

Missionnaires de la C. de J. 225 de faciliter la conversion des Indiens. Il naquit le 9. Novembre de l'année 1651. dans l'Isle de Palma l'une des Canaries. Ses parens qui estoient Espagnols, l'envoyerent en Espagne pour y faire ses études. Ce fut là qu'il entra dans nostre Compagnie. Il vint ensuite dans la Province du Paraguay, & il enseigna pendant trois ans avec succez la Philosophie à Cordouë du Tucuman. Peu après estant attaqué d'une maladie mortelle, il s'adressa à saint François Xavier qu'il honoroit particulierement, & il sit vœu de se dévouer le reste de ses jours au salut des Indiens, si Dieu lui rendoit la santé. Il la recouvra aussi-tost contre toute esperance. Après avoir passé quelques années dans la Mission des Guaraniens, il entra chez les Chiri-

guanes qui confinent avec le Perou : le naturel féroce & indomptable de ces peuples rendirent ses travaux presque inu-tiles. Ce sut chez eux qu'il eut d'abord quelque connoissance de la Nation des Chiquites, & ayant trouvé un Indien qui sçavoit parfaitement leur langue, il se mit à l'apprendre afin d'es-tre en estat de travailler à leur conversion. Quelques Néophytes Guaraniens l'accompagnerent chez les Chiquites: il rassembla ces Barbares dispersez dans les forêts avec des peines & des fatigues, dont le détail seroit trop long. Enfin avec le secours de quelques Missionnaires qu'on lui envoya, il forma cinq nombreuses Peuplades: de sorte qu'il doit estre regardé comme le fondateur de cette nouvelle Chrestienté. C'estoit

Missionnaires de la C. de J. 227 un homme fort intérieur, détaché entièrement de lui même, d'un courage à tout entreprendre, infatigable dans les travaux, intrépide au milieu des plus grands dangers; en un mot qui avoit les vertus propres d'un homme Apostolique.

Telle a esté, mon R. P. la mort toute récente de ces deux Missionnaires: si nous apprenons dans la suite quelqu'autre particularité qui les regarde, je ne manquerai pas de vous en faire part. Leur sang fertilisera sans doute ces terres Insideles, & y produira, selon la pensée de Tertullien, le précieux germe de la foy. Je me recommande à vos SS. SS. en l'union desquels je suis avec beaucoup de respect, &c.

## LETTRE

DU. PERE

## LEGAC,

MISSIONNAIRE

DE LA COMPAGNIE DE JESUS:

Au Pere Joseph le Gac son frere, de la même Compagnie.

A Chinnaballabaram ce 1. Dec. 1714.



ON TRES CHER FRERE,

La paix de N.S.

Cette Mission de Devandapallé où le Seigneur a eu la bonté

Missionnaires de la C. de J. 229 de me destiner, vient d'éprouver une rude persecution qui lui a esté suscitée par les Dasseris de cette Ville. Les Dasseris composent une Secte d'adorateurs de Vichnou, l'une des fausses Divinitez du payis : ce sont les plus grands ennemis du Christianisme, & ceux qui mettent le plus d'obstacles à la propagation de la foy. Le recit que je vous en ferai, sera d'autant plus fidele, que j'ai esté témoin de ce qui s'est passé durant le cours de cet orage.

Il commença vers la fin d'Août de l'année 1710. La constance de mes Neophytes sut mise pendant deux mois à de rudes épreuves: on en vint aux dernieres violences pour les forcer de renoncer à leur soy: mais par la misericorde du Seigneur, les efforts de nos ennemis surent

230 Lettres de quelques inutiles, les Chrestiens demeurerent fermes, la verité triompha, & le calme succeda à la rem-peste. J'obtins alors du premier Ministre un écrit signé de sa main, par lequel il declaroit que le Prince permettoit aux Chrestiens de continuer en paix les exercices de leur Religion. Ce témoignage ne suspendit que pour un temps la haine des Dasseris, qui chercherent une occasion plus favorable de la faire éclater, & de détruire entierement le Christianisme. C'est ce qui arriva vers le mois d'Aoust de l'année derniere, ainsi que je vais le raconter.

J'estois parti au commencement du mois de Mai de la même année pour Cruchnabouram, où plusieurs Catéchumenes m'attendoient afin de leur conferer le Baptême. J'y ap-

Missionnaires de la C. de J. 231 pris le nouveau tumulte qu'excitoient les Dassers dans ma Mission de Devandapallé, lorique je me préparois à celébrer la Feste de l'Assomption de la sainte Vierge. Cette nouvelle me consterna, & j'estois sur le point de courir au secours de mes Néophytes, ausquels ma presence sembloit necessaire pour les fortifier dans la foy. Mais on me representa que mon départ précipité à la veille d'une si grande Feste, allarmeroit les nouveaux sideles, & intimideroit les Proselytes qu'on disposoit au baptême. J'entrai dans cette raison, & je me contentai pour lors d'écrire une lettre commune aux Chrestiens de Dévandapallé, dans laquelle je les exhortois à rendre graces à Dieu de ce qu'il les avoit trouvé dignes de souf-frir quelque chose pour la gloi232 Lettres de quelques

re de son saint Nom: je leur rappellois le souvenir de ce que je
leur avois dit si souvent en leur
prêchant l'Evangile, que je ne
leur promettois pas les biens de
ce monde, mais des croix & des
persécutions qui sont la semence
des biens éternels que Dieu leur
destinoit. Enfin je les assurois que
je me rendrois incessamment auprès d'eux pour les consoler, &
pour participer à leurs souffrances.

Cependant je célébrai la Feste de l'Assorption avec beaucoup d'appareil, & je baptisai vingt Catéchumenes. Aussi tost après je me mis en chemin pour Devandapallé. J'appris sur ma route que le P. Platel Italien & Superieur de la Mission de Maïssour, à qui nostre Mission de Carnate a des obligations insinies, estoit à Cotta-cotta (c'est,

Missionnaires de la C. de J. 233 une Ville de la dépendance des Mores, qui n'est qu'à trois lieuës de Devandapallé, ) je receus même à Ponganour deux de ses lettres, par lesquelles il me donnoit avis de ce qui se passoit dans ma Mission: je crus devoir aller trouver ce zelé Missionnaire pour le remercier de ses peines, & en même-temps pour le consulter sur la conduite que je devois tenir dans les conjonctures presentes.

Il m'apprit qu'il y avoit plus de six mois que les Dasers de Maissour tâchoient d'exciter un orage dans sa Mission; qu'ils avoient écrit des lettres circulaires à tous ceux de leur secte; qu'ils s'estoient attroupez en grand nombre à Cotta - cotta; que le Gouverneur More ayant sceu pour quelle raison ils s'assembloient, l'avoit appellé pour

134 Lettres de quelques venir disputer avec eux, qu'il s'estoit rendu auprès du Gouverneur cinq jours de suite, sans qu'aucun Dasseri eût osé paroître ; que le Gouverneur outré de cette conduite, avoit ordonné que si les Dasseris s'assembloient encore, on chastiat les plus mutins de la troupe; que cet ordre les avoit dissipez, qu'ils s'estoient retirez à Devandapallé, & qu'ils esperoient venir plus aisement à bout de leur pernicieux desseins, dans un payis où la foiblesse du gouvernement leur donnoit lieu de tout entreprendre.

Les lettres qu'ils écrivirent à tous ceux de leur secte, furent le signal de la révolte. Les Dasse-ris s'assemblerent, & vinrent en foule au son de leurs instrumens assieger l'Eglise d'où ils sçavoient que j'estois absent. Il n'y a-

Missionnaires de la C. de J. 235 voit alors dans l'Eglise qu'un vieux Catechiste aveugle, & un Chrestien qui accourut au bruit que faisoit cette troupe insensée. Il n'eust pas plûtost ouvert la porte que les Dusseris y entrerent en poussant des cris de joye, & en vomissant les plus execrables blasphêmes contre le vrai Dieu. Ils se saisirent des deux Néophytes, & ils les promenerent en spectacle dans les ruës de la Ville, au milieu des huées d'un grand peuple qui les chargeoit d'outrages; après quoi ils les chasserent de la Ville, & ils défendirent aux Gardes de les y laisser rentrer.

Le Chrestien dont je parle donna en cette occasion des marques de sa foy & de sa constance. Bien qu'il lui fut facile d'échaper aux insultes de ces furieux, il marchoit à pas lents

dans les ruës, conduisant par la main se Catechiste aveugle. A la fermeté de sa contenance mêlée de gayeté & de modestie, on eut jugé que c'estoit pour lui un jour de triomphe. Les Payens mêmes en furent surpris & édifiez.

Les Dasseris parcoururent ensuite les maisons de la plûpart des Néophytes, & ils y commirent mille indignitez. Ils decla-rerent publiquement les Chrestiens déchus de leur Caste, & incapables de faire aucun commerce dans la Ville. Dez lors il ne fut plus permis aux Chrestiens de puiser de l'eau dans les puits & les étangs publics, d'acheter les plus grossieres utenciles du ménage, comme de la vaisselle de terre, ou d'autres choses de cette nature, ni même de faire laver leur linge.

Missionnaires de la C. de 7. 237 La fureur des ennemis du Christianisme augmentant de plus en plus, les Chrestiens s'assemblerent aux environs du Palais, & s'estant avancez jusqu'à la porte, hommes, femmes, & enfans, ils demanderent justice de la violence qui leur estoit faite. Nos Docteurs, dirent-ils en « parlant des Missionnaires, visi- « tent les diverses contrées où ils ont des disciples, ils seront bien-« tost de retour, & ils n'auront « pas de peine à faire voir la faus- « seté de ce que leurs ennemis leur « imputent. Cependant nous som- " mes prests à souffrir toute sorte « de tourmens & à perdre même « la vie, si l'on peut nous repro-« cher autre chose, que d'adorer le « vrai Dieu createur du Ciel & de «

Ils demeurerent juqu'au soir aux portes du Palais, exposez

la terre.

aux railleries & aux insultes des Dasseris, sans qu'on daignât leur faire aucune réponse. Enfin comme ils persistoient à demander justice, le Prince leur sit dire qu'ils n'avoient qu'à se retirer, & qu'il examineroit leur affaire. Les Chrestiens comprirent bien que c'estoit-là une détaite : mais il fallut obeir, & ils se retirerent.

Le lendemain les Dasseris publierent qu'ils avoient permission du Prince de s'emparer de l'Eglise; ils en chasserent une famille Chrestienne de Brames qui y demeuroit, & y establirent des familles de leur Secte. Ils arracherent les médailles que des Chrestiennes portoient au col, ou qu'elles avoient à leur chapellet, & les attachant par dérisson à leurs souliers: c'est ainsi, disoient - ils en les trainant par

Missionnaires de la C. de J. 239 les ruës, qu'il faut traitter les Dieux des Chrétiens, puisqu'ils ont l'audace de soûtenir que nos Divinitez ne sont que des Idoles inanimées.

A peine se furent - ils rendus maistres de l'Eglise, qu'ils en renverserent l'autel, & afin de purifier, disoient ils, un lieu si abominable, ils y firent leurs cérémonies diaboliques. Ainsi le Temple du vrai Dieu devinz-il la retraite des demons. Ils publierent ensuite dans la Ville, qu'en détruisant l'autel ils y avoient trouvé des ossemens, & une certaine poudre propre aux enchantemens magiques, que les Missionnaires employoient pour ensorceler ceux qu'ils vouloient atrirer à leur Religion. C'est ce qu'ils oserent bien me reprocher à moi-même, comme si c'eust esté une verité prou240 Lettres de quelques vée, & dont il ne fut pas permis de douter.

J'estois dans l'impatience de me rendre auprès de mes chers Néophytes; mais il m'estoit difficile d'entrer dans la Ville sans estre découvert; car il y avoit défense aux Gardes d'y laisser entrer aucun Missionnaire. Je pris le temps de la nuit, & je m'estois déguisé de telle maniere que les Gardes ne me recon-nurent point. Je passai cette nuit-là chez un fervent Chrestien, & le lendemain dez la pointe du jour je parus à l'entrée de la Forteresse sur un lieu un peu élevé. Comme c'estoit l'endroit où il y a le plus grand concours de peuple, les Dasseris fu-rent bien-tost avertis de mon arrivée: deux des principaux me traitterent d'une manière si injurieuse & si méprisante, que le peuple

Missionnaires de la C. de J. 241 peuple en fut indigné. J'eus occasion d'expliquer les veritez Chrestiennes à beaucoup d'Infidelles, que la curiosité avoit attirez autour de moi : je me plaignis ensuite aux principaux Ministres du Prince, de l'injustice avec laquelle on s'estoit emparé. de mon Eglise durant mon absence, & des mauvais traittemens qu'on avoit fait à mes Néophytes: je leur insinuai que les Dasseris avoient parmi eux des personnes habiles, que j'estois prest de disputer avec eux en presence du Prince même ou des Principaux de la Ville: mais ils n'eurent garde d'accepter le défi que je leur faisois. Ces prétendus Docteurs ne se piquent pas autrement de science, & ils se contentent de s'enrichir du bien de ces malheureux qu'ils trompent, & dont ils se font XIV. Rec.

242 Lettres de quelques infiniment respecter.

Cependant quelques Chre. stiens qui m'avoient accompagné, se retirerent dans un corps de garde vis à vis du lieu où j'é. tois, & ils s'entretenoient avec les soldars, lorsqu'un Dasseri qui les apperceut, fit aux soldats une severe réprimande de ce qu'ils osoient parler à des gens declarez infâmes & entierement perdus de réputation. Les Chrestiens furent chassez honteusement de ce lieu, & il ne fut plus permis de les y recevoir. Ce fut dans ces tristes conjonctures que pour surcroît de douleur, j'appris la mort de deux de nos chers Missionnaires, les PP. Mauduit & de Courbeville: on ne doute point que les ennemis de la foy ne les aient empoisonnez; ils moururent tous deux en moins d'un quart d'heure.

Je passai deux jours & une nuit dans le même lieu, exposé à la pluie & aux ardeurs du soleil, sans prendre d'autre nourriture qu'un peu de ris sec. J'y serois demeuré plus long-temps (car je m'appercevois que les esprits revenoient en ma faveur) sans un incident qui m'obligea de me retirer.

Les Gentils célébroient ce jour-là une de leurs Festes, où l'on porte par la Ville l'Idole de leur principale Divinité, qu'ils appellent Vichnou. Peu de temps avant que passât cette pompe sa-crilege, des Huissiers entre lesquels estoit un Dasseri, me demanderent si je ne me leverois pas pour honorer l'Idole à son passage. Je lui répondis que je n'adorois que le seul vrai Dieu, & que je ne reconnoissois point d'autre Divinité que la sienne.

Le premier Ministre du Prince qui est affectionné aux Chrestiens me fit la même demande, & il receut la même réponse: sur quoi il me dit, que les Dasseris estant en grand nombre autour de l'Idole, pourroient se porter à de fâcheuses extremitez' si je demeurois dans ce lieu, & qu'il me conseilloit de me retirer. Je me serois estimé heureux de donner ma vie dans une semblable occasion, & pour une pareille cause, puisque c'est le bonheur auquel aspire un Missionnaire, & qu'il va chercher dans ces terres barbares: mais la crainte d'aigrir les esprits, & de nuire par-là aux interests de la Religion, m'engagea à suivre son avis, & je me retirai dans le jardin d'un soldat Chrestien peu éloigné de l'endroit où j'estois.

Nos ennemis prirent de ma

Missionnaires de la C. de J. 145 retraite un nouveau prétexte d'empoisonner l'esprit du Prince. Ils lui dirent, comme on me le rapporta ensuite, que les invectives des Chrestiens contre les Dieux du payis venoient d'estre consirmez tout récemment par ma conduite, & qu'il falloit que leur Divinité passât dans mon esprit pour quelque chose de bien abominable, puisque j'avois même resulé de la voir.

Deux jours après un ancien Brame qui a du crédit auprès du Prince lui parla en ma faveur : il lui representa que son pere nous avoit toûjours protegé, & que malgré les efforts des Dassers dont il avoit examiné les plaintes, il nous avoit permis de bâtir une Eglise; qu'il devoit imiter une conduite si équitable, & ne pas prêter si facilement l'oreille aux discours de

246 Lettres de quelques gens qui n'ont que la passion pour guide.

Le Prince regnant qui estant fort jeune & sans expérience; se livre aux premieres impres-sions, répondit qu'il examineroit l'affaire, & qu'il pacifieroit ces troubles: mais un autre Brame qui a le soin de la principale Pagode de la Ville, & qui est à la teste des affaires, dit brusquement que la chose estoit toute examinée, & qu'il ne s'agissoit plus que de nous chasser pour toûjours de la Ville: & sur ce que l'ancien Brame témoigna que j'estois digne de compassion, qu'il y avoit quatre jours que je ne prenois presque point de nourriture, & que s'il m'arrivoit quelque accident, la malédic-tion du Ciel pourroit tomber sur leur Ville: Je prends tout sur moi, repliqua-t-il, s'il meurt, je ferai Missionnaires de la C. de J. 247 traîner son corps par les ruës, & cette vengeance appaisera sans doute nos Dieux outragez. Quand ce Brame se sui ainsi declaré contre les Chrestiens, il n'y eut plus personne qui osât s'interesser pour eux.

Dez-lors les Dasseris se crurent en droit de tout entreprendre. De plus, ils se voyoient appuyez du beau-pere du Prince qui est General des troupes, homme peu éclairé, & livré aux caprices de ses faux Docteurs qu'il suit aveuglément. Ce fut par son ordre que deux jeunes soldats Chrestiens furent arrêtez dans la Forteresse, on mit tout en œuvre pour leur faire abandonner la foy, mais ces génereux fideles répondirent avec fermeté, que le Prince estoit le maistre de leurs biens & de leur vie, mais que pour leur Religion, ils é-L nij

Lettres de quelques toient résolus de la conserver au prix de ce qui leur estoit le plus cher.

Les Dasseris accompagnez des Archers de la Ville, parcoururent de nouveau les maisons des Chrestiens, & ils leur ordonnerent de la part du Prince ou de renoncer à la foy, ou de sortir de la Ville. Ils briserent ce que ces pauvres gens avoient dans leurs maisons, ils les maltraitterent de paroles & de coups, ils défendirent au peuple d'avoir aucune liaison avec eux & même de leur parler. Ils pillerent en plein marché les denrées que quelques Chrestiens y apportoient pour vendre & pour avoir de quoi subsister. La plûpart d'en-tr'eux n'ayant plus la liberté de faire leur petit commerce, fu-rent réduits à la plus extrême necessité. Leurs parens mêmes

devinrent leurs plus cruels persécuteurs; personne n'estoit touché de leur disgrace, tant le nom Chrestien estoit devenu odieux dans le payis: la voix publique estoit qu'il ne falloit plus y souffrir ni ceux qui prêchoient la nouvelle loy, ni ceux qui l'écoutoient.

Les Chrestiens au milieu de ces indignes traittemens faisoient é-clater leur joie & leur constance: ils disoient hautement qu'ils estoient prests de donner leur vie plûtost que d'abandonner la verité que Dieu leur avoit fait la grace de connoistre, & qu'on pouvoit en faire l'épreuve. Ce a n'est pas vostre vie que nous de mandons, répondoient les Das feris, mais reprenez le Naaman, c'est-à-dire, vostre ancienne Re-ce ligion, ou fortez de la Ville.

Quelques familles Chrestien-

250 Lettres de quelques nes furent obligées d'abandonner leurs maisons, & de se réfugier dans une espece de caverne à une portée de mousquet de la Ville: ils y demeurerent près de deux mois, & comme c'estoit la saison des pluyes, on peut juger ce qu'ils eurent à y souffrir: le lieu estoit fort étroit, ils y estoient les uns sur les autres au milieu de l'eau & de la fange, sans pouvoir se coucher pour prendre un peu de repos. D'ailleurs obligez de s'aprêter à manger dans ce lieu-là, la pluye ne leur permettant pas de sortir dehors, la fumée estoit pour eux une nouvelle incommodité. Je les ai vûs en cet estat, & il m'estoit difficile de retenir mes larmes: mais autant que j'estois attristé de leurs disgraces, au-tant estois-je édisié de leur courage & de leur pieté. Quand je

Missionnaires de la C. de J. 251 tâchois de les consoler. Hé « quoi! mon Pere, me disoient- « ils, d'un air content, avez-vous « raison de nous plaindre? Qu'a- « vons-nous donc tant souffert? « Qui de nous a donné sa vie « pour Jesus-Christ? Nous som- a mes en parfaite santé, & sa « main puissante nous soutient « dans ces legeres adversitez. « Que son saint nom soit beni. « Pourvû que ce Dieu de bonté « nous fasse un jour misericor-« de, ne sommes-nous pas trop « heureux?

D'un autre costé les Chrestiens qui estoient restez dans la Ville, estoient exposez chaque jour à de nouvelles insultes: les Dasseris les traînoient hors de leurs maisons, & les traittoient avec la derniere violence. Ils allerent chez la belle mere de deux jeunes Chrestiens qu'on re-

tenoit dans la Forteresse, & ayant honte de la frapper, ils lâche-rent sur elle des femmes prostituées qu'ils avoient introduites dans sa maison; ces femmes perduës d'honneur se jetterent sur la Néophyte, la traînerent par les cheveux dans la cour, la foulerent aux pieds, & la meurtrirent de coups. Elle vint me trouver le visage tout ensanglanté, & elle prévint ce que j'aurois pû lui dire pour la consoler, en m'assurant qu'elle avoit une ve-ritable joye de souffrir quelque chose pour J. C. & qu'elle sou-haittoit d'estre mise à de plus ru-des épreuves pour lui mieux témoigner son amour.

Ce fervent Chrestien dont j'ai parlé au commencement de cette lettre, sut celui qui sit paroistre le plus de constance. Bien qu'il ne sut pas Catechiste, il

Missionnaires de la C. de J. 253 en remplissoit les fonctions : il alloit hardiment dans la Ville & dans la Forteresse, il parcouroit sans cesse les maisons des Chrestiens, & il les animoit à persévérer dans la foy. On lui vint dire un jour qu'on brisoit tout dans sa maison, il y alla, & y ayant trouvé une troupe de Dasseris: Sont-ce donc là, seur « dit-il, les instructions que vous « donnent vos prétendus Doc-« teurs? Les violences que vous « exercez depuis tant de temps « contre nous, portent-elles le « caractere de la verité? vos« Docteurs n'ont-ils rien de meil-« leur à vous enseigner? Ensuite « adressant la parole à ceux qui estoient accourus en foule au bruit que faisoient les Dasseris, il leur fit un assez long discours, dans lequel il leur montra que la Religion Chrestienne ensei-

154 Lettres de quelques gnoit au contraire la douceur, la patience, l'amour des ennemis, le pardon des injures, & la connoissance du vrai Dieu. » Comparez maintenant, ajoû-» ta-t-il, ce que les Docteurs de » ce payis enseignent à leurs dis-» ciples, avec les veritez dont » je vous parle, & jugez vous. » mêmes qui sont ceux que vous » devez suivre pour arriver au » Ciel. Il parla avec tant d'énergie, & parut si pénétré de ce qu'il disoit, que les Gentils mê-mes le comblerent d'éloges, & que les Archers s'excuserent de leurs violences, sur les ordres précis que leur avoit donnez le beau-pere du Prince.

Mais rien ne me toucha davantage que la réponse généreuse d'un jeune enfant de dix ans, & d'une petite fille de huit ans. Ils estoient à l'Eglise avec leur

Missionnaires de la C. de J. 255 pere lorsque cette tempête commença à s'élever : les Officiers du Prince leur demanderent en plaisantant, s'ils estoient prests de mourir aussi pour le Dieu qu'ils adoroient? A ces mots ces deux enfans se mirent à genoux : Ouy, dirent-ils, d'un « ton ferme, en joignant les umains & en presentant le col; u ouy nous sommes prêts de ver- « ser nostre sang pour le vrai « Dieu. C'est de leur pere que « j'ai appris cette particularité. Les Officiers se retirerent confus, & en mettant la main sur la bouche pour marquer leur étonnement.

Les Dasserie allerent chez un autre Chrétien qui garde les cless d'une des portes de la Ville, dans le dessein de le chasser de sa maison lui & sa famille, qui est fort nombreuse. Le Néo-

256 Lettres de quelques

phyte les receut d'un air tranquille, & il leur parla avec tant de candeur, il répondit avec tant de netteré aux objections qu'ils lui faisoient, qu'ils changerent tout à coup de résolution. Celui d'entr'eux qui paroissoit le plus irrité, lui dit en se levant, qu'ils estoient venus pour le chasser de sa maison, mais qu'il pouvoit y demeurer en paix. Il semble que Dieu ait voulu récompenser par - là la charité de ce vertueux Néophyte : sa maison estoit devenuë l'azile de plusieurs femmes Chrestiennes qui s'y retiroient. Ses amis avoient beau lui remontrer que s'il ne gardoit pas plus de mesures, il s'exposeroit infailliblement à la rage des Dasseris; il ne refusa jamais aucune des Chrestiennes qui se presente. rent.

Missionnaires de la C. de J. 257 Une autre veuve Chrestienne qui a quatre enfans, & qui d'une vie commode & aisée, est tombée dans une indigence extrême, parce qu'on lui a osté tous les moyens de gagner sa vie; loin de se plaindre de sa situation, ne s'attristoit que d'u-ne seule chose : il lui sembloit que ses enfans ne prioient pas Dieu avec assez de ferveur, le reste, me disoit-elle, je le com-« pte pour rien: que mes enfans « aient de la pieté, Dieu ne les « abandonnera pas.

Un soldat Chrestien qui avoit esté chassé de la Ville y sut rappellé par son Capitaine qui prétendoit le pervertir : ce soldat vint aussi-tost me trouver pour sçavoir de moi ce qu'il devoit répondre : je l'exhortai en peu de mots à estre serme dans sa foy, & à mettre sa consiance en

Dieu, qui ne manqueroit pas de lui inspirer ce qu'il devoit dire dans cette rencontre. En effet, le Capitaine lui ayant fait de viss reproches de ce qu'il suivoit une loy nouvelle: Cet
te loy que je professe, ré
pondit le soldat, est la plus ancienne qui soit au monde,

puisque c'est le vrai Dieu

qui en est l'auteur; exami-» nez - là & vous en convien-« drez vous-même. Au reste, si » vous croyez m'intimider par » vos menaces, je vous emene-» rai ma femme & mes enfans, » & vous verrez qu'eux & moi » nous sommes prests de sacri-» fier nostre vie pour conserver » la foy que nous avons embraf-» sée. Je sus surpris qu'un hom-me d'un esprit grossier eut fait une réponse si précise.

A en juger par les apparen-

Missionnaires de la C. de J. 259 ces, ce qui irritoit le plus les Dasseris, c'estoit de voir que nonobstant leurs efforts, ils n'avoient pû seduire encore un seul Néophyte. Ils essayerent s'lls ne gagneroient rien par artifice. Pour cela ils rendirent visite à une famille Chrestienne, dont le chef estoit en garnison dans une place voisine: Nous sça-«
vons, dirent-ils à ces bonnes « gens, que vous ne pouvez vous « délivrer des vexations qu'on « vous fait; mais prenez cet ar- « gent, portez-le à nos Doc-« teurs, & priez-les de vous par-« donner le crime que vous avez « commis en suivant une Religion étrangere. De jeunes fil-« les Chrestiennes qui entendirent ce discours, vinrent sur le champ me prier d'envoyer quel-qu'un qui soûtinst leurs parens dans le danger present où ils se

trouvoient. Un fervent Chrestien que j'avois auprès de moi y accourut, & s'adressant aux » Dasseris: Ce sont dont là, leur » dit-il, les lâches artifices que » vos Docteurs employent pour » nous perdre? faites leur sça-» voir que quand ils nous offri-» roient, tous les biens que le » Prince possede, nul d'entre » nous n'abandonnera le vrai » Dieu qu'il adore. Ces reproches joints à la fermeté de cette famille, obligerent les Das-seris à se retirer bien confus de n'avoir pû réussir dans leur projet.

Cependant comme je ne gagnois rien auprés du Prince, & qu'il ne me donnoit que des paroles steriles, tandis que nos ennemis entreprenoient tout à l'ombre de son autorité, j'écrivis au P. Platel qui estoit encoMissionnaires de la C. de J. 261 re à Cotta cotta, & je le priai d'aller encore une fois à l'armée de Maissour dont il connoissoit deux des principaux Chefs, asin d'y ménager de la protection. Il le sit, mais pendant huit jours qu'il resta au camp, il ne put rien obtenir.

D'un autre costé le P. de la Fontaine Superieur de la Mission de Carnate qui relevoit d'une longue maladie, estoit occupé du soin de la Chrestienté que gouvernoient les PP. Mauduit & de Courbeville qui venoient de mourir. A la premiere nouvelle qu'il eut de ce qui se passoit à Devandapallé, il crut que le meilleur moyen d'arrester le cours de cette persécution, étoit de s'adresser au Nabab qui demeure à Arcadou, & d'en obtenir des lettres de recommanmandation pour le Prince de

Devandapallé. Il eut recours pour cela à M. de saint Hilaire: c'est un François plein de zele pour la Religion, que son habileté dans la médecine a mis en grande réputation auprés du neveu du Nabab. Il obtint la lettre que nous demandions, & le Pere de la Fontaine la porta aussi-tost à Devandapallé.

Il n'y avoit que deux jours que j'estois sorti de la Ville quand le Pere de la Fontaine y arriva. Jusqu'alors j'avois resté dans le jardin dont j'ai parlé : c'estoit de-là que je fortisiois les Chrestiens, & que je tâchois d'attendrir le Prince sur les maux qu'on nous faisoit souffrir. Comme ma presence déplaisoit aux Dasserie, ils m'envoyerent des Archers pour m'ordonner de la part du Prince de sortir au plûtost de la Ville. Je leur répondis que le

. Missionnaires de la C. de J. 263 pere du Prince m'avoit permis d'y bâtir une Eglise au vrai Dieu; que depuis près de dix ans que nous y estions establis, personne n'avoit eu à se plaindre de nostre conduite; & que j'obéirois quand on m'auroit fait connoître de quel crime nous estions coupables; que du reste leurs menaces & leurs violences n'étoient pas capables de m'intimider, & que j'estois sous la protection d'un Dieu tout-puissant, dont ils devoient eux - mêmes redouter la colere. Ils ne repliquerent rien à cette réponse, & ils cesserent de me faire de pareilles propositions, mais ils inquieterent continuellement le soldat chez qui je demeurois, & c'est ce qui m'obligea de sortir de la Ville.

J'allai visiter les Chrestiens qui estoient dans la caverne que

264 Lettres de quelques j'ai décrite, & après avoir demeuré quelques jours avec eux, j'allai plus loin pour en visiter d'autres, qui s'estoient retirez dans une semblable caverne. J'y trouvai le P. Platel qui au retour de l'armée de Maissour s'étoit rendu auprès de mes Néophytes pour les fortifier dans la foy. Peu après mon arrivée vint aussi le Pere de la Fontaine : de sorte que nous nous trouvâmes trois Missionnaires avec nos Catechistes rassemblez dans le même endroit. Outre les incommoditez du lieu qui estoient grandes, nous estions encore dans une appréhension continuelle des soldats de l'armée de Maissour, qui couroient toutes les nuits, & qui avoient commis beaucoup de meurtres dans notre voisinage.

La lettre de Nabab fut portée au

Missionnaires de la C. de J. 265 au Prince de Devandapallé, mais il n'y eut aucun égard. Nous dépêchâmes sur le champ un exprès à M. de Saint Hilaire, pour le prier de nous obtenir une seconde recommandation plus forte que la premiere. Il nous l'envoya aussi-tost par un More de la Maison du Nabab. Le beau - pere du Prince empêcha que cette seconde lettre ne produisist l'esset que nous avions sujet d'esperer, & il en prit même occasion de tourmenter davantage le peu de Chrestiens qui restoient dans la Ville. C'est ce qui nous fit prendre le parti de permettre aux Chrestiens de se retirer dans quelqu'autre Ville, où ils pussent gagner leur vie fans estre exposez continuelle-

ment au danger de se perdre.

Avant que de se séparer, ils voulurent tous se confesser & XIV. Rec.

communier: Nous admirions l'égalité d'ame & la constance de tant de généreux Chrestiens qui venoient de tout perdre, & qui pour la plûpart chargez de familles nombreuses ne faisoient paroître nulle inquietude sur l'a-" venir. Quelque part que nous " allions, nous disoient-ils, nous » trouverons Dieu, il aura soin n de nous & de nos enfans, la » providence sur laquelle nous » nous reposons ne nous man-» quera pas. Une semme sort â-gée qui estoit à l'extrémité, estoit hors d'estat de les suivre: on pria ses parens Idolâtres de lui donner une retraitte dans leur maison: ils eurent la crauté de la lui resufer. Une Chrestienne qui demeuroit avec sa famille dans une pauvre cabane, la sit transporter chez elle, & se chargea d'en prendre un soin particulier.

Missionnaires de la C. de J. 267 Une autre femme Chrestienne estant sur le point de partir avec ses enfans, son mari qui est Gentil, vint la trouver & sit un dernier effort pour la séduire. Cette femme se jetta à ses pieds en présence de plusieurs Chrestiens, lui demanda pardon des sujets de mécontentement qu'elle avoit pû lui donner, le pria de ne pas trouver mauvais qu'elle & ses enfans se séparassent de lui, puisqu'il ne leur estoit plus permis de rester dans la Ville; que le seul interest éternel pouvoit les porter à une séparation si amere; qu'elle & ses enfans prioient le Seigneur de lui donner la force de briser les liens qui le tenoient attaché aux folles superstitions du Paganisme, & qu'elle esperoit que le vrai Dieu qu'elle adoroit, exauce268 Lettres de quelques

stiens qui ont esté témoins de cet adieu, m'ont assuré qu'elle avoit un air tranquille & content, tandis que son mari fondoit en pleurs, & qu'il metroit tout en usage pour l'attendrir.

Depuis que cette persécution

dure, il n'y a par la grace de Dieu aucun Chrestien qui n'ait donné des preuves d'un attachement inviolable à sa foy. Une seule semme s'estoit cachée dez les premiers jours que l'orage commença d'éclater : les Chrestiens la soupçonnerent de crainte & de lâcheté, ils m'en porterent leurs plaintes, & ils me dirent que pour cette raison ils lui refusoient le salut ordinaire que les Chrestiens se donnent quand ils se rencontrent. Ce salut consiste à joindre les mains devant la poitrine en inclinant doucement la teste, & à se dire

Missionnaires de la C. de J. 169 les uns aux autres : gloire soit à Dieu tout - puissant. Quelques jours après mon arrivée, cette pauvre semme vint me trouver, & elle me protesta avec larmes qu'elle avoit toûjours esté serme dans la foy, & qu'elle ne s'estoit cachée que pour se dérober aux sollicitations de son mari insidele.

Il nous estoit bien douloureux de nous séparer ainsi de nos chers Néophytes; mais les uns estoient obligez d'aller chercher dequoi vivre dans des Villes éloignées, & il n'estoit plus permis aux autres d'avoir aucune communication avec les Missionnaires; on les épioit au sortir de la Ville, & on leur en refusoit l'entrée quand ils nous avoient parlé.

Comme la perte de la Mission de *Devandapallé* pouvoit avoir M iij

270 Lettres de quelques des suites très-fâcheuses, soit pour les anciennes Missions que nous avions dans d'autres Villes, soit pour les nouvelles que nous voudrions établir; il estoit important de faire les derniers efforts pour rétablir les Chrestiens dans leurs maisons. C'est pourquoi le Pere de la Fontaine retourna à Velour afin de consulter M. de Saint Hilaire sur les mesures qui se pouvoient prendre auprès du Nabab. Cette voye estoit la seule qui dût estre efficace. Les pluyes extraordinaires jointes au débordement des rivieres & des étangs, rendirent ce voyage trés-pénible. Le Missionnaire fut contraint de passer quelques rivieres partie à la nâge, partie en se tenant au bout d'une planche. Il arriva enfin à Velour, & ayant obtenu de M. de Saint Hilaire les lettres qu'il Missionnaires de la C. de J. 271 souhaittoit, il en repartit sur le champ pour les porter au Nabab qui s'avançoit avec son armée contre le Maissour. Il la trouva campée aux portes de Devandapallé, & ce sut là qu'il lui presenta les lettres.

Le Nabab receut le P. de la Fontaine avec des marques de distinction & d'amitié : il l'embrassa en presence de son armée, il le logea dans une tente qui estoit près de la sienne, & il lui fit servir des mets de sa table. Au bout de deux jours il le fit appeller pour lui dire qu'il pouvoit retourner dans son Eglise de Devandapallé, & il ordonna qu'on l'y conduissit sur un de ses Elephans. Ce fut ainsi que le Missionnaire entra dans la Ville au son des instrumens, & accompagné de quelques Chofdars ou Huissiers du Nabab. Il n'ac-M iiij

cepta pourtant cet honneur que parceque dans les conjonctures présentes il le jugeoit necessaire, soit pour relever le courage des Chrestiens, soit pour effacer les mauvaises impressions qu'on avoit données aux peuples par la maniere indigne dont on avoit traitté les Missionnaires & leurs disciples.

Le P. de la Fontaine n'estoit gueres en estat de goûter le plaisir, que pouvoit lui causer le retour dans une Ville, dont on nous avoit chassé quelques mois auparavant avec tant d'ignominie. Une longue maladie & les fatigues de tant de voyages l'avoient extrêmement affoibli, & il avoit actuellement la sievre quand il entra avec cet appareil dans Devandapallé. Le trisse estat dans lequel il trouva l'Eglise, augmenta sa douleur, on

Missionnaires de la C. de J. 273 avoit tout pillé, & le Sanctuaire avoit esté changé en une étable.

Les Dasseris ne virent qu'avec dépit ce triomphe de la Religion, & afin de pouvoir continuer de nous nuire, ils chercherent de la protection dans l'armée du Nabab. Ils s'adresserent pour cela à un Brame grand adorateur de Vichnou, qui y avoit beaucoup de crédit. Ils se plaignirent à lui que nous enlevions leurs disciples, & que nous, anéantissions leurs Divinitez. Sur quoi le Brame-sit prier le P. de la Fontaine de venir le trouver au camp. Après lui avoir fait diverses questions sur son payis, & sur la doctrine qu'il prêchoit, il lui declara que s'il enseignoit desormais cette loy nouvelle aux Indiens, il lui feroit couper le nez & les oreilles Le Pere ré-Mv

pondit avec douceur qu'il ne saisoit violence à personne, & qu'on ne pouvoit pas lui faire un crime de ce qu'il enseignoit la vérité. Nous apprismes depuis que ce Brame avoit envoyé un de ses Gardes à Devandapallé, pour y publier la défense qu'il avoit faite au Missionnaire.

Sans ce contre-temps le Prince eut sans doute permis aux Chrestiens de rentrer dans la Ville & dans leurs maisons. Mais les Dasseris fiers de cette nouvelle protection, publicient hautement que le Nabab ne se seroit pas plûtostretiré, qu'ils commencercient de nouveau à persécuter les Chrestiens, & l'empressement que le Prince avoit d'abord fait paroistre, s'estoit beaucoup ralenti. Il sembloit necessaire qu'il vînt un nouvel ordre

Missionnaires de la C. de 7. 275 du Nabab pour faire restituer. aux Chrestiens leurs maisons, & pour empêcher qu'on ne les inquietât davantage. M. de Saint Hilaire qui vouloit estre informé de ce qui arriveroit, se chargea avec son zele & sa générosité ordinaire, de presser l'exécution de cette affaire, qu'il regardoit comme très importante à la Religion. Nous ne pouvions assez admirer avec quelle ardeur il s'employoit pour la faire réussir : loin de se rebuter de nos importunitez fréquentes, il n'épargnoit ni la dépense ni ses soins : une de ses lettres que je receus alors fait assez connoistre quelle estoit son inquiétude, & avec quel empressement il se portoit à ce qui pouvoit contribuer à l'établissement de la foy. La voici telle qu'il me l'écrivit.

276 Lettres de quelques

" J'ai receu, mon R. P. les » deux lettres dont vous m'avez » honoré: je ne sçaurois vous » témoigner combien je suis » touche des mauvais traitte-» mens que ces Barbares font » aux Chrestiens, & du peu de » succez qu'a eu ma recomman-» dation auprès du Nabab. Pour » ce qui est de moi je vous as-» sure que s'il s'agissoit de verser » du sang pour terminer cette » malheureuse affaire, je sacri-» fierois volontiers tout celui que » j'ai, & je me croirois heureux » de pouvoir le faire pour une » pareille cause: Dieu connoît » mes intentions. Le Pere de la » Fontaine partira demain pour » aller joindre le Nabab: nous » avons pris les mesures nécessai-» res, ou du moins celles que » nous avons jugé les plus pro-» pres à procurer le calme & la

Missionnaires de la C. de J. 277 tranquillité. Dieu daigne y « donner sa bénédiction. Je suis, « &c. «

Le Pere de la Fontaine partit en effet pour l'armée, qui estoit à quatre lieuës de Devandapallé, avec les lettres de M. de Saint Hilaire pour le Nabab, & pour quelques Seigneurs de son armée; on le prioit de dire à l'Envoyé de Devandapalle qu'il souhaittoit qu'on rendît aux Chrestiens leurs maisons, & qu'on les y laissat tranquilles. Rien ne paroissoit plus aisé à obtenir. Mais le Nabab sit entendre qu'il n'en avoit déja que trop fait, & qu'il ne vouloit plus estre importuné sur cette affaire Le Pere de la Fontaine obtint d'un Colonel More ce qu'il n'avoit pû obtetenir du Nabab, & l'Envoyé écrivit par son ordre au Prince, que le Nabab & les principaux

278 Lettres de quelques

de l'armée vouloient qu'on fist justice aux Chrestiens. Mais cet Envoyé l'un des plus grands ennemis de nostre sainte Religion, tourna entierement l'esprit du Colonel par mille fausserez qu'il débita contre nous. Le Missionnaire estant allé le remercier de la lettre favorable qu'il avoit fait expédier, il lui répondit qu'on ne l'inquiéteroit plus dans son Eglise, mais qu'il eut à ne point enlever les disciples des autres Sectes, c'est-à-dire, à ne point prêcher l'Evangile: que d'ail-leurs il lui paroissoit injuste d'ôter aux soldats les maisons des Chrestiens bannis, que le Prince leur avoit données.

Nonobstant la prévention où estoit le Colonel More, on ne laissa pas de presenter sa lettre au Prince de Dévandapallé. Il sit réponse qu'il avoit donné les

Missionnaires de la C. de J. 279 maisons des Chrestiens & qu'il ne pouvoit plus les reprendre, mais qu'il leur permettoit d'en bâtir de nouvelles aux environs de l'Eglise. C'est là tout ce que nous avons pû obtenir : on n'inquiette plus le peu de Chrestiens qui sont dans la Ville, & ceux qui en ont esté chassez ont permission de venir s'y établir. Nous célébrâmes la Feste de Noël à l'ordinaire : les Chrestiens des Villages voisins s'y rendirent, quelques - uns même de ceux qu'on avoit bannis, y vinrent de douze lieuës. Nous apprîmes d'eux que nos Néophytes avoient esté receus avec beaucoup de charité des Chrestiens de la Mission de Maissour, qu'on les avoit défrayez dans les Villages, & qu'on leur avoit fourni ce qui estoit necessaire pour continuer leur route.

Au même temps que nous rentrâmes en possession de nostre Eglise de Devandapallé, l'armée de Maissour leva le siege devant la Ville de Chinnaballabaram, où nous avions une Eglise que le Pere de la Fontaine fut obligé de faire démolir aussi - tost que les ennemis eurent fait leur campement. Quoique cette Ville ne fût entourée que d'un simple fossé, & que les murailles ne fussent que de terre, l'armée ennemie composée de cent mille hommes fut arrêtée neuf mois devant la Ville sans pouvoir la prendre. Leurs tranchées consistoient en des parapets de terre & de bois plantez en forme de pi'otis à l'epreuve du canon. Onne se sert icy que de canons de ser, & les boulets qui sont de pie re, sent d'une grosseur é-no me: j'en ai vû qui avoient

Missionnaires de la C. de J. 281 deux coudées de circonference, & l'on m'a assuré qu'il y en avoit encore de plus gros. Après neuf mois de siege, les assiégeans n'avoient poussé leurs tranchées qu'à la portée du pistolet de la contrescarpe. Ils avoient fait une sappe pour attacher le mineur, mais la mine sut éventée.

Le siege ne fut pas plûtost levé que la maladie contagieuse qui se répandit dans la Ville, enleva en peu de temps un grand nombre de personnes. Plusieurs Chrestiens y moururent, un entr'autres dont nous regretterons long-temps la perte. C'étoit un modele de vertu pour cette Chrestienté naissante : le desir qu'il avoit d'expier les pechez de sa vie passée, le portoit à traitter son corps avec une extrême rigueur, & le zele qu'il avoit pour la Religion lui avoit 282 Lettres de quelques

fait entreprendre la conversion de ses parens Infideles. Il en avoit déja gagné plusieurs à Jesus-Christ. Il estoit à la teste de toutes les œuvres de pieté, & l'on ma assuré qu'il avoit contracté la maladie dont il est mort, en rendant les derniers devoirs aux Chrestiens attaquez de la peste. C'est dans cette adversité commune que les Chrestiens donnerent des témoignages publics de la charité qui regne entr'eux : ceux qui estoient en santé rendoient aux malades les services les plus humilians, & qui répugnent le plus à la nature.

Le Pere de la Fontaine ayant rétabli le calme à Devandapallé, ne songea plus qu'à soulager les Chrestiens de Chinnaballabaram. Comme après le siege on n'y avoit pû bâtir qu'une méchante

Missionnaires de la C. de J. 283 cabanne, l'incommodité du logement & l'air contagieux lui causerent une espece d'ulcere au costé droit, qui lui fit souffrir de cuisantes douleurs. Quelques jours après il fut attaque du mal contagieux. Je lui avois représenté avant son départ, qu'avec une santé aussi foible que la sienne, c'estoit s'exposer à un péril évident de perdre la vie, que d'aller respirer le mauvais air de Chinnaballabaram, & je m'offrois de prendre sa place : mais son zele ne lui permit pas d'écouter mes remontrances.

Aussi tost que j'eus appris sa maladie, j'allai à son secours. L'estat dans lequel nous nous trouvâmes estoit digne de compassion. Outre le P. de la Fontaine, trois de nos Catéchistes furent attaquez de la même maladie, & il nous falloit tous lo-

ger sous une méchant apenti, exposez au vent & aux injures de l'air. Deux Catéchistes moururent peu après mon arrivée, & presque tous les Chrestiens tomberent malades. M. de Saint Hilaire dont j'ai déja parlé, n'eut pas plûtost sçu le danger où estoit le P. de la Fontaine, qu'il envoya des rafraichisse-mens & des remedes convenables à l'estat du malade : il fit partir en même-temps son Palanquin avec douze porteurs pour le transporter près des co-stes. Sans parler de la dépense qu'il fit en cette occasion, nous lui sommes redevables de la conservation d'un Missionnaire, dont la perte eut esté infi-niment affligeante. Le malade commença à reprendre ses forces aussi - tost qu'il eut changé d'air.

Missionnaires de la C. de 7. 285 Après avoir demeuré quelque temps à Chimaballabaram, j'en partis pour aller visiter la nouvelle Eglise de Cruchnabouram, à trois journées de là vers le Nord. Je fus attaqué sur ma route par six Cavaliers Marastes qui estoient en embuscade dans un petit vallon. Ils coururent tout à coup sur nous la lance haute & le sabre à la main. Ils dépoüillerent d'abord les Catéchistes qui m'accompagnoient, & leur prirent ce qu'ils avoient. L'un d'eux me donna dans l'es tomac un coup du bout de sa lance qui estoit ferrée. J'ai regardé comme un effet sensible de la protection de Dieu, qu'il ne m'ait pas tué de ce coup, & que j'en aye esté quitte pour une legere meurtrissure. Deux de ces Cavaliers me jetterent ensuite par terre, m'arracherent

une partie de mes habits, prirent l'argent que j'avois pour l'entretien de mes Catéchistes, & m'emporterent jusqu'à mon Breviaire & mon Calice. J'avois avec moi cinq Catéchistes, & comme il estoit nuit, nous nous retirâmes dans le prochain village, fort fatiguez d'avoir marché tout le jour sous un ciel brûlant, & sans avoir pû pren-dre de nourriture. Personne dans le village ne voulut nous afsister, il n'y eut qu'un Brame qui touché de nostre estat, nous apporta une poignée de grosse cal-sonade avec autant de farine que nous messâmes dans de l'eau froide, & dont nous sîmes no-Are repas.

Je restai deux mois à Cruchnabouram. A peine en estois-je parti, que le seu prit à quelques maisons voisines de nostre EgliMissionnaires de la C. de J. 287 se. Elle sut réduite en cendres: c'estoit la mieux bâtie que nous eussions dans toute l'étenduë de cette Mission, parceque c'est le lieu où il y a le plus d'esperance d'establir une Chrestienté florissante. Cette Eglise vient d'estre rebâtie par les soins du P. de la Fontaine, & il y a déja baptisé un grand nombre d'Insideles.

Depuis nostre rétablissement à Devandapallé, les Dasseris ne se sont point découragez, & ils ont fait de nouveaux efforts pour nous en faire chasser une seconde fois, Ils ont presenté de nouvelles Requestes au Prince, ils ont fait venir de divers endroits des lettres séditieuses & menaçantes; on m'a même assuré qu'ils avoient brûlé quelques maisons à la campagne pour intimider le Prince & le forcer à condescendre à leur su

reur. Ce fut sur tout sur la sin du mois d'Octobre de l'année 1713. qu'ils sirent une tentative éclatante : c'est le temps où les Indiens de ces terres vont à un célébre pélerinage qu'on appelle Tiroupati. Les peuples y accourrent de plus de soixante lieuës, & je ne croi pas qu'il y ait dans l'Europe un lieu si fréquenté.

Les Dasseris arresterent ceux de leur Secte qui passoient par cette Ville, afin d'exciter une émeute generale: ils solliciterent les Principaux des Marchands & les Chess des troupes pour les soutenir dans leur révolte: ensin ils n'attendoient plus que l'arrivée d'un célébre Dasseri pour faire main-basse sur les Missionnaires & sur les Chrestiens; car ils publicient hautement qu'on ne viendroit jamais

Missionneires de la C. de J. 289 à bout de perser les disciples, qu'en ostant la vie à leurs Docteurs. Ce heros de leur Secte arriva avec sa troupe, & il fut conduit en pompe au Palais. Le Prince donnoit ce jour-là un repas aux Dasseris en l'honneur de Vichnou: c'est une coutume qu'il observe régulierement deux fois chaque mois, le 11. & le 27. de la lune. Ces mutins refuserent de manger, si on ne leur promettoit auparavant de nous chasser de la Ville: le Prince estoit incommodé ce jour là, & sa réponse ne fut pas favorable : ainsi le parti qu'ils prirent fut de bien manger; après quoi ils se retirerent avec menaces de revenir bientost suivis de plus de deux mille Dasseris, pour vanger l'outrage que nous faissons à leurs Divinitez. Trop heureux si Dieu nous eust fait la même XIV. Rec.

grace qu'il accordin P. Emmanuel Dacunha Missionnaire
Portugais, lequel sut si maltraitte des Disseris, à deux journées & demie de cette Ville,
qu'il mourut peu de jours après
de ses blessures. M. l'Archevêque de Cranganor vient de saire les informations d'une si glorieuse mort.

Nous commencions à goûter un peu de repos, les esprits paroissient s'adoucir, les impressions s'acheuses que nos ennemis avoient données des Chrestiens s'essacoient tous les jours, la constance des Néophytes & la modération avec laquelle ils parloient de leurs persécuteurs édisioit les Insideles, & leur faisoit dire qu'il n'y avoit que la veritable Réligion qui pût inspirer de tels sentimens. A la faveur de ce calme la foy faisoit

Missionnaires de la C. de J. 291 de nouveaux progrès, plusieurs Gentils recevoient le Baptême, & d'autres s'y disposoient. Comme une partie de ces Néophytes demeuroit dans le quartier de la Ville où il y a le plus grand nombre de Dasseris, ceux cy ne purent ignorer long-temps la desertion de leurs disciples. Un jour qu'ils s'assembloient pour célébrer une de leurs principales Festes, leur Chef les conduisit-par toute la Ville, en disant hautement qu'il falloit absolu-ment raser nostre Eglise. Ils allerent au Palais & menacerent le Prince, que s'il n'y donnoit son consentement, il n'y auroit point de Feste, & qu'ils exciteroient une révolte générale. La réponse qu'ils eurent, fut que nous avions esté rétablis à Dévandapallé par le Nabab, qu'il se tiendroit offensé des nouvel-Nii

les insultes qu'on nous feroit, qu'ils célébrassent toûjours leur Feste, & qu'ensuite on cherche-

roit le moyen de les contenter. Ces nouveaux troubles firent juger au P. de la Fontaine, qu'il falloit encore avoir recours au Nabab pour le prier de soutenir son ouvrage. Il convint avec M. de Saint Hilaire que pour mettre nostre Eglise hors d'insulte, le meilleur parti estoit de demander l'étendard du Mogol; qui fît connoistre aux Gentils que nous estions sous sa protection. Ce n'estoit pas une chose facile à obtenir : néanmoins la patience & l'activité de M. de Saint Hilaire triompherent de tous les obstacles : l'étendard fut accordé avec une Patente honorable, par laquelle le Nabab declaroit qu'il permettoit aux Saniassis Romains (c'est la

Missionnaires de la C. de J. 193 qualité que prennent les Missionnaires) de l'arborer dans la cour de leurs Eglises de Devandapallé & de Ballabaram. Deux Cavaliers furent chargez d'accompagner le Missionnaire pour porter l'étendard au Prince.

Il estoit naturel de croire que le Prince recevroit cet étendard avec honneur, & qu'il le séroit porter au son des instrumens jusqu'à nostre Eglise: mais la crainte d'irriter nos ennemis, qui mirent tout en œuvre pour l'en détourner, ne lui permit pas de suivre en cela la coûtume du payis: & aprés bien des délibérations ils nous envoya dire que nous pouvions placer l'étendard où nous jugerions à propos.

Ce triomphe de la Religion augmenta la fureur des Dasseris. Ils s'attrouperent, & ils chercherent à soulever la milice &

N iij

294 Lettres de quelques

le peuple. On les voyoit parcourir les Boutiques des Marchands, & là ils menaçoient, ils se répandoient en invectives contre les Missionnaires & contre ceux qui avoient embrassé la foy. Le Chef de ces insensez voyant ses efforts inutiles, conduisit sa troupe au Temple de la Ville qui est dans la Forte-resse: il sit entendre qu'il n'en sortiroit point qu'on ne lui eût donné satisfaction; il empêcha qu'on ne fist les sacrifices ordinaires, & il menaça d'assembler dans peu de jours plus de dix mille Dasseris, par le moyen des-quels il ruineroit le payis : c'est dequoi on a vû de fréquens exemples. Plus on cherchoit à l'appaiser, plus il devenoit hardi & intraittable, & il fallut lui promettre que dans deux jours on chasseroir les deux plus conMissionnaires de la C. de J. 295 siderables familles de Chrestiens qui avoient renoncé à sa Secte.

En effet, les Archers de la Ville vinrent signisser à ces deux familles les intentions du Prince : elles eurent beau demander quelque temps pour mettre ordre à leurs affaires, il fallut soprir sur le champ, autrement on les menaçoit de les chasser à force ouverte, & de consisquer ce qui estoit dans leurs maisons. Elles se resugierent pendant quelques jours dans nostre Eglise, & ensuite elles se retirerent hors de la Ville.

Ce succez rendit les Dasseris
plus insolens. Persuadez qu'ils
avoient intimidé le Prince, ils
s'assemblement en plus grand
nombre & demanderent le bannissement de six autres familles
Chrestiennes qui estoient le soutien de cette Chrestienté nais-

N iiij

sante. Soit qu'ils l'eussent veritablement obtenu, soit qu'ils se prévalussent du nom & de l'autorité du Prince, ils eurent le pouvoir d'envoyer des soldats chez tous les Chrestiens, après quoi ils ne garderent nulles mesures. Nul Chrestien ne paroissoit hors de sa maison qui ne sût maltraitté par ces surieux.

Ils trouverent dans le marché une Chrestienne nommée Luce, ils se jetterent sur elle, ils la frapperent à grands coups de baton, ils la foulerent aux pieds, & la trasnerent dans les ruës. Ce n'est pas la seule sois que cette bonne Néophyte a merité de souffrir de semblables traittemens pour la désense de sa foy: un autre jour qu'elle sortoit d'un village où elle avoit vendu quelques denrées, elle sur apperçue d'une troupe de Das-

Missionnaires de la C. de J. 297 seris qui l'accablerent de coups, sous lesquels elle auroit expiré, si des Payens qui accoururent au bruit ne l'avoient tirée de leurs mains.

Une autre femme d'une Caste considerable, & qui n'estoit encore qu'au rang des Catéchumenes, fut traittée par les Dasseris avec la même inhumanité. Son assiduité à l'Eglise leur sit croire qu'elle estoit Chrestienne.

Dans le même temps un soldat Chrestien qui s'entretenoit avec les Principaux de la Ville, sut attaqué par ces mutins, qui lui sirent toutes sortes d'insultes. Le Néophyte qui a grande réputation dans les troupes, & qui a signalé sa valeur en plusieurs rencontres, soussir ces affronts sans en paroistre tant soit peu ému. Comme on estoit surpris de sa modération, il répondit,

NV

roit pas homme à dissimuler de pareils outrages. En effet, il en eut sans doute couté la vie à quelques-uns de ces séditieux,

s'ils eussent osé l'insulter ainsi,

lorsqu'il vivoit encore dans les

tenebres du Paganisme.

Je serois infini si je rapportois tout ce qu'ont eu à souffrir nos Néophytes, & les exemples de vertu qu'ils ont donnez. La persécution devint générale. Les Dasseris suivis de soldats parcouroient les maisons des familles Chrestiennes, & ils ne les quittoient point qu'ils ne les eussent conduits hors des portes de la Ville. Tout le peuple s'at-

Missionnaires de la C. de J. 299 troupoit pour estre spectateur de ces tristes scenes. Les uns applaudissoient aux Dasseris, & insultoient aux Chrestiens; d'autres en avoient compassion: A quoi bon tant d'opiniâtreté, a leur disoient ils? Que n'aban- a donnez - vous cette Religion « nouvelle que vous avez em-« brassée ? Estes - vous donc plus « éclairez que nous & que nos « Ancestres? Il ne dépend que 4 de vous de vivre en paix, & il « ne s'agit pour cela que de re- « prendre la Religion de vos Pe- « res: à qui pouvez-vous attri-« buer qu'à vous-mêmes les mal-« heurs où vous vous précipitez « avec si pen de raison? Tels é-«
toient les discours que leur tenoient leurs amis, & ceux qui paroissoient sensibles à leurs disgraces.

Nvj

300 Lettres de quelques

Cependant le mal croissoit de plus en plus, & on n'y voyoit point de remede : c'est ce qui détermina le P. de la Fontaine à aller sur le soir à la Forteresse, pour se plaindre au Prince de la violence dont on usoit envers les Chrestiens, Le Pere s'attendoit à estre arresté à la porte de la Forteresse, & a y demeurer la nuit : néanmoins il passa les corps de garde, & il pénétra sans obstacle jusqu'à l'appartement qui est proche celui du Prince. Il se plaignit hautement qu'on n'avoit nul égard ni aux promesses réiterées du Prince, ni à la protection du Nabab, & il protesta qu'il alloit déchirer en leur presence l'étendard qui lui avoit esté donné, si l'on n'arrestoit pas la fureur des Dasseris.

Ces paroles firent impression

Missionnaires de la C. de J. 301 sur ceux qui estoient presens: quelques Seigneurs vinrent de la part du Prince pour traitter d'accommodement. Le Missionnaire qu'on exhortoit à retourner dans son Eglise, répondit constamment qu'il ne lui estoit pas possible de sortir du lieu où il estoit, tandis que les Chrestiens chassez avec honte étoient couchez à l'air aux portes de la Ville. Après bien des allées & des venuës, un Brame favori du Prince vint assurer le Pere, qu'on alloit faire entrer les Chrestiens dans la Ville, & les remettre dans leurs maisons. Le Pere demanda que cet ordre fût executé par un homme envoyé immédiatement du Prince, ce qui lui fut accordé. Il alla sur l'heure faire ouvrir les portes de la Ville, les Chrestiens y rentrerent, & passerent

Jo2 Lettres de quelques le reste de la nuit dans leurs maisons.

Les Dasseris ne se rebuterent point de cette legere grace que le Prince venoit de faire aux Chrestiens: ils s'assemblerent le lendemain en plus grand nombre, & ils empêcherent de vendre les ornemens dont ils ont coutume de se parer en l'honneur de leurs Dieux. Ils menacerent de les brûler aux portes de la Ville, & ils protesterent qu'ils en sortiroient tous pour n'estre pas les témoins de la vengeance éclarante que leurs Dieux alloient prendre d'un payis où ils estoient outragez. Pour se rendre encore plus redoutables, ils appellerent ceux de leur Secte qui demeurent dans les Villes voisines, lesquels se rendirent auprès de leur Ches: ensuite ils marcherent tous arMissionnaires de la C. de J. 303 mez en bon ordre vers la Forteresse au son des tambours & des trompettes, avec leurs enseignes & leurs banderolles déployées. Ils crioient comme des furieux dans les ruës où ils passoient, & ils protestoient qu'ils ne seroient pas contens, qu'ils n'eussent vû couler le sang des Prédicateurs de la loi nouvelle. Ils en vinrent jusqu'à empêcher qu'on ne sit dans la Pagode du Prince les sacrifices accoûtumez.

Outre la haine que les Daßaris portent depuis long-temps à
la Religion Chrestienne, l'action d'un jeune Néophyte servit de nouveau prétexte à leur
soulevement. Ce jeune homme
travailloit dans le Palais à plusieurs sortes d'ouvrages, & parce qu'en certaines occasions on
vouloit lui faire porter les sta-

304 Lettres de quelques tuës des faux Dieux, il résolut de quitter son emploi, & il dit pour raison, qu'estant Chrestien il ne lui estoit pas permis de porter les cadavres de ces prétenduës Divinitez- Cette expression par laquelle il vouloit marquer que les Dieux des Gentils estoient des Idoles sans mouvement & sans vie, ne manqua pas d'estre relevée. Les Dasseris firent signer beaucoup de témoins qui l'avoient entendu, & en porterent leurs plaintes au Prince qui est de leur Secte, en y ajoûtant plusieurs autres calomnies qu'ils assuroient estre la doctrine que les Missionnaires enseignoient à leurs disciples. Ils lui declarerent que cette Religion des Pranquis ( car c'est ainsi qu'ils appellent par mépris la Religion Chrestienne ) faisoit tous les jours de nouveaux progrez, que

Missionnaires de la C. de 7. 309 leurs Temples seroient bien tost deserts, qu'ils se verroient abandonnez de leurs disciples, & réduits par-là à une extrême pauvrete; & pour mieux prouver ce qu'ils avançoient, ils lui represent que nous avions seduit jusqu'aux Linganistes dont une famille venoit récemment de renoncer à sa Secte pour faire profession du Christianisme. Ces Linganistes composent une Secte d'Idolâtres qui honorent Isouren: ils portent sur eux l'Idole infâme de cette Divinité. L'esprit d'orgueil qui anime particulierement les Linganistes, leur fait mépriser les autres Sectes, & rend leur conversion presque impossible. Il ne leur est permis de manger ni de se marier qu'avec ceux qui sont de la même Secte.

Les Docteurs Gentils profite,

306 Lettres de quelques

rent de cela pour aigrir l'esprit du Prince: on fit de nouvelles recherches des Chrestiens, & on les obligeoit à sortir de leurs maisons: pour peu qu'ils parussent resister, on les traînoit par force, on mettoit en pieces leurs meubles, on les chargeoit d'injures, & on les accabloit de coups. La plûpart se retirerent chez nous avec leurs semmes, leurs enfans, & ce qu'ils avoient pû emporter. Quelque triste que fât la situation où, ils se trouvoient, je puis vous assurer qu'on n'entendoit point parmi eux ni les plaintes ni les murmures si ordinaires dans la bouche des personnes qui soussier : ils s'en-courageoient les uns les autres, & ils sé félicitoient de leurs souffrances.

Néanmoins comme ils n'avoient plus la liberté de travail-

Missionnaires de la C. de J. 307 ler dans la Ville, & qu'ils manquoient de tout, nous les secourusmes le Pere de la Fontaine & moi, autant que nostre pauvreté pouvoit le permettre. A la vûë de ce que souffroient ces généreux Néophytes, helas i nous dissons - nous, qu'il y a de personnes riches & charitables en Europe qui se feroient un devoir de soulager ces pauvres gens leurs freres en Jesus-Christ, s'ils estoient témoins comme nous de ce qu'ils endurent pour la défense de leur foy.

Les ordres du Prince en faveur des Chrestiens estant si mal observez, nous crusmes devoir encore une fois nous adresser à lui: Nous allâmes le Pere de la Fontaine & moi à la Forteresse; mais nous susmes arrestez à la premiere porte, & les Gardes nous repousserent rudement.

Comme il estoit nuit, nous nous retirâmes à l'entrée d'un Temple qui n'estoit pas loin de là. Les Dasseris furent bien-tost avertis de nostre démarche, & quelques-uns d'eux nous insulterent en nous jettant des pierres & en nous accablant d'injures.

Le lendemain trois Brames des plus sçavans de la Ville nous furent envoyez par le Ministre du Prince. Ils estoient accompagnez de plusieurs autres Brames & de quelques Choutres: ils parurent vouloir entamer la dispute, mais dans la suite de nostre entretien, nous apperçûmes que celui qui passoit parmi eux pour le plus habile, ne parloit qu'avec reserve, comme s'il eût apprehendé de s'engager trop avant. On parla d'abord du premier Estre, de sa nature, &

Missionnaires de la C. de J. 309 de ses attributs : ils convinrent de son unité, de son éternité & de son immortalité. Mais il nous fallut refuter les diverses opinions des Indiens par rapport à l'ame. Les uns admettent des générations eternelles, & soutiennent que les ames n'ont pas esté créées: les autres disent qu'elles sont une portion de la substance divine: quelques-uns prétendent que l'ame n'est qu'une simple représentation de l'Estre divin, de même que la figure du Soleil paroist dans plusieurs vases remplis d'eau lorsqu'on les expose à ses rayons. Quelques autres enfin, quoiqu'en plus petit nombre, soutiennent que les ames sont matérielles. On disputa avec plus de chaleur touchant l'opinion de Pythagore sur la metempsycose que ces peu-ples admettent, & dont on a

bien de la peine à les détromper. Ils se fondent principalement sur certaines histoires ridicules dont ils sont infatuez.

Ces trois Brames estoient de deux differentes opinions qui partagent les sçavans Brames de l'Inde. La premiere s'appelle Aduidam, & elle est la plus commune. On nomme la seconde Duidam. Les Aduistes disent qu'il n'y a qu'un seul Estre qui est Dieu, & que l'ame n'est pas differente de cet Estre. Plusieurs d'entr'eux croyent que toutes les choses qui sont dans le mon-de, & ausquelles nous donnons le nom d'Estre, n'existent point à proprement parler; & que ce sont de purs fantômes: qu'il est faux, par exemple, que nous existons, que nous parlons, que nous mangeons. Pour ce qui est des Duistes, ils conviennent que

l'ame est un estre créé, distingué du premier Estre. Tout cela prouve que les Brames ont eu quelque connoissance des opinions des anciens Philosophes. Mais pour l'ordinaire ils ne suivent dans la dispute aucune regle de raisonnement : de sorte qu'il n'est pas difficile de les faire tomber en contradiction; & lorsqu'ils y sont surpris, ils ne s'en mettent pas fort en peine.

La dispute tomba insensiblement sur les diverses causes des météores. Les Indiens distinguent cinq élemens, car ils prétendent que le vent est un élement distingué de l'air. Nos Brames convinrent sans peine de la cause des éclypses du Soleil & de la Lune, & ils avouent que cequise dit communément dans l'Inde de ce serpent qui les engloutit dans le temps de l'éclip-

312 Lettres de quelques

se, est une de ces opinions extravagantes dont on amuse le

peuple ignorant.

Cette dispute dura un temps assez considerable, & les Brames parurent contens de nos réponses. L'un d'eux fit nostre éloge, & avoua que nostre doc-» trine estoit veritable. Mais ap joûta-t-il, est-il juste qu'estant » venu seulement depuis quel-» ques années dans ces terres, » vous enseigniez une nouvelle » doctrine aux disciples des auv tres Sectes ? Les Gouroux de ce » payis ont le même droit sur » leurs disciples qu'ont les peres » sur leurs enfans: on ne doit point » trouver mauvais qu'ils châtient » ceux qui les abandonnent pour » s'attacher à des étrangers. En effet, selon la coûtume de ces peuples, lorsqu'on a choisi un Gourou, & qu'on a pris sa marque,

Missionnaires de la C. de J. 313 que, qu'ils appellent Dixa, c'est parmi eux une insidelité que de l'abandonner; & pour rendre cette desertion plus odieuse, ils la comparent à l'insidelité d'une semme qui quitteroit son mari pour suivre un étranger.

Nous restâmes encore trois jours à l'entrée du Temple, & il est aisé de juger ce que nous eûmes à essuyer d'insultes de la part des Dasserio & de leurs partisans. Ils nous faisoient passer pour des Sorciers & des Magiciens qui avions le secret d'ensorceler les peuples. Le demon leur mettoit dans la bouche les mêmes calomnies dont on s'efforçoit de noircir la réputation des premiers Fideles au sujet de leurs saintes assemblées.

Le quatrième jour trois Brames des plus distinguez vinrent, à ce qu'ils disoient, de la part XIV. Rec.

314 Lettres de quelques du Prince, pour nous assurer que dans peu de jours il nous donneroit audience, & qu'il termineroit cette affaire à nostre satisfaction. Ils nous conduisirent à nostre Eglise, où ils nous donnerent les mêmes assurances. Mais quelque instance que nous fismes dans la suite, il nous fut impossible d'aborder le Prince, ni de mettre fin à ces vexations. Le parti que prirent les Chrestiens, fut de se retirer pour chercher ailleurs dequoi faire subsister leurs familles.

Les Dasseris poursuivirent les Chrestiens jusques dans les villages où ils se resugierent, bien que ces villages ne sussent pas de la dépendance de Devandapallé, & ils s'efforcerent, quoiqu'inutilement, de les faire sortir de tous les endroits où ils cherchoient un azile. Le trait-

Missionnaires de la C. de J. 315 tement qu'ils firent à une Chrestienne nommée Claire, marque assez jusqu'où se portoit leur fureur. Elle estoit revenuë secrettement à Devandapalle pour y prendre quelques grains qu'elle avoit mis en dépost dans une maison voisine de la sienne : sa fille qui estoit restée dans la ruë, l'appella sans y penser par son nom: quelques Dasseris l'ayant oui nommer, coururent aussi tost en donner avis au corps de garde. Il estoit neuf heures du soir: on la sit venir à l'instant, & après plusieurs outrages, le Capitaine la fit attacher debout à un pilier les mains liées derriere le dos. Elle passa la nuit dans cette posture exposée à l'air & aux moucherons, dont les picqueures sont trés-douloureuses. Dez la pointe du jour on la délia, & on la conduisit

C'est ainsi, mon très-cher Frere, que nous avons passé les an-

Missionnaires de la C. de J. 317 nées 1713. & 1714. La joye que nous donnoit la constance des Chrestiens & leur ferme attachement à la Religion, fut bien moderée par la vive douleur que nous ressentismes de la perte d'une famille : elle eut la lâcheré, pour n'estre point chassée de la Ville, de donner à manger aux Dasseris, & de recevoir une de ces marques exterieures que prennent leurs disciples. On ne peut dire quelle fut l'indignation des autres Chrestiens. Je rencontrai quelque temps après dans un de mes voyages cette malheureuse famille, & je lui reprochai l'énormité de son crime; tous ensemble me protesterent les yeux baignez de larmes, qu'ils reconnoissoient leur faute, qu'ils la pleuroient amerement, & qu'ils s'efforceroient de la réparer par une pénitence édifiante.

Nous craignions extrême.
ment que ces troubles excitez. par les Dasseris, ne se communiquassent à Ballabaram: c'est une Ville bien plus considerable que Devandapallé, & qui n'en est éloignée que de quatre lieuës. Lorsque le P. de la Fontaine y bâtit il y a près de sept ans une Eglise, les Dasseris éclaterent, & l'on fut sur le point de nous en chasser. L'ordre nous en fut intimé de la part du Prince, mais une providence toute par-ticuliere de Dieu en empêcha l'execution. Depuis ce temps-là-la foy s'y est fortement établie, & un grand nombre de familles y ont receu le Baptême. Les Dasseris de Devandapalle s'étoient flatté d'y ruiner le Chri-stianisme, mais leurs efforts ont esté surperflus. Il est arrivé au contraire que dans le temps que

Missionnaires de la C. de J. 319
la Chrestienté de Devandapassé
estoit le plus vivement persécutée, Dieu a versé ses bénédictions les plus abondantes sur celle de Ballabaram. Plusieurs familles d'une des premieres Castes parmi les Choutres qui est
celle du Prince, ont renoncé à
leur Secte pour embrasser le
Christianisme. Ces conversions
sont d'autant plus singulieres,
que ceux de cette Caste ont un
incroyable attachement pour
leurs fausses Divinitez.

Je ne dois pas omettre une coûtume assez extraordinaire qui ne s'observe nulle part que parmi ceux qui sont de la Caste dont je parle. Quand le premier enfant d'une famille se marie; la mere est obligée de se couper avec un ciseau de charpentier les deux premieres jointures des deux derniers doigts de la main:

O iiij

20 Lettres de quelques, &c. & cette coûtume est si indispensable, qu'on ne peut y manquer sans estre dégradé & chasse de la Caste. Les femmes des Princes sont privilégiées, & elles peuvent s'en dispenser pourvû qu'elles offrent deux doigts d'or.

Il est temps de sinir, mon trèscher Frere; je vous ai fait part des épreuves & des consolations que nous avons eu ces deux dernieres années. Priez le Seigneur qu'il répande de plus en plus ses bénédictions sur cette Chrestienté naissante. Je la recommande à vos saints sacrifices, en l'union desquels je suis, &c.



## LETTRE DUPERE BOUCHET, MISSIONNAIRE

.

DE LA COMPAGNIE DE JESUS:

A Monsieur le President Cochet de Saint Vallier.

A Pontichery ce 2. Octob. 1714.



ONSIEUR,

La paix de N.S.

Dans la pensée que j'ai eu de vous faire part de quelques connoissances de ce nouveau monde

Οv

qui méritent vostre attention, j'ai cru que ce seroit favoriser vostre goust, que de vous entretenir de la maniere dont la justice s'administre aux Indes, & de l'idée qu'on s'y forme de cette vertu. Car à qui pourrois je mieux adresser de semblables observations, qu'à un grand Magistrat qui a passé plusieurs an-nées dans un des plus illustres emplois de la Robe, & qui s'y est si fort distingué par ses lumieres, par sa pénétration & par son integrité? C'est donc à vostre jugement, Monsieur, que je soûmets aujourd'hui la justice Indienne: ce que vous prononcerez pour ou contre ses maximes, sera une regle seure de ce qui doit estre approuvé ou blâmé.

Je tâcherai en même-temps de satisfaire à une partie de la

Missionnaires de la C. de J. 313 reconnoissance que vous doi-vent nos Missionnaires & leurs Néophytes. Des Eglises fondées, des Caréchistes entretenus, sont l'effet de vos libéralitez, & de vostre zele à étendre la connoissance du vrai Dieu. On a exécuté vos intentions sur la construction d'une Eglise en l'honneur des trois Rois: rien' ne convenoit mieux à cette Mission naissante, puisque ces Rois furent les premices de la Gentilité qui reconnurent & adorerent le Sauveur des hommes. Le Pere Mauduit & le Pere de Courbeville éleverent cette Eglise dans un lieu nommé Paroupour au Nord-ouest de Tarcolam. Ce fut peu après l'avoir achevée, qu'ils moururent tous deux empoisonnez par les Idolâtres. Depuis ce temps-là elle a esté presque entierement ruinée par les guerres continuelles

qui ont désolé le payis.

C'est ce qui me détermina moi-même à en bâtir une autre au Sud-ouest de Cangibouram dans une Bourgade appellée Tanda-rei. Quoique cette Bourgade ne soit éloignée d'icy que de vingt lieuës, je traversai pour m'y rendre deux deserts affreux. J'y menai pour Catéchiste le Brame que vous avez vû avec moi à Paris. La chambre qu'on m'avoit préparée estoit si basse, que je ne pouvois m'y tenir debout qu'au milieu, encore ma teste touchoit-elle au toit; & elle estoit si étroite, que je ne pouvois me coucher qu'en ployant les genoux. A nostre arrivée nous fûmes presque inondez des pluyes qui tomberent en abon-dance. Cependant aussi - tost qu'elles cesserent, plus de quaMissionnaires de la C. de J. 325 tre cens Chrestiens vinrent m'y trouver, & j'y baptisai vingt petits enfans & seize adultes.

La\_plus grande peine que nous eusmes pendant un mois & demi que j'y demeurai, fut de nous défendre des Tygres: nous allumions soute la nuit de grands feux pour les écarter. Peu de jours avant que j'arrivasse à Tandarei, un chasseur de la Peuplade avoit tué un de ces Tigres qu'on appelle Tygre Royal, apparemment parce que ceux de cette espece sont plus grands que les autres. Un autre jour que j'estois sorti d'assez bon matin, je trouvai fort près des dernieres maisons du Village, les traces d'un de ces animaux. Il falloit qu'il ne fût pas bien éloigné, car peu d'heures après il revint sur ses pas, & tua un bœuf dont il suça le sang.

326 Lettres de quelques

Cette Eglise que je venois de bâtir, n'a pas subsisté autant de temps que j'avois lieu de l'esperer. Les pluyes continuelles qui sont survenues dans la suite, ont détrempé les murs qui ne sont que de terre, & elle s'est enfin écroulée. Ainsi il nous faut recommencer à nouveaux frais. C'est ce que fait actuellement le Pere de la Lane: il en bâtit une nouvelle à quatre ou cinq lieuës de Tandarei. Je n'entre dans ce détail, Monsieur, que pour vous rendre compte de la fidélité avec laquelle nous avons suivivos intentions: il faut maintenant satisfaire à ce que je vous ai promis, & vous parler des regles que les Indiens observent dans l'administration de la justice.

lls n'ont ni Code ni Digeste; ni aucun Livre où soient écrites les Loix ausquelles ils doivent

Missionnaires de la C. de J. 327 se conformer pour terminer les differends qui naissent dans les familles. A la verité ils ont le Vedam qu'ils regardent comme un Livre saint: Ce Livre est divisé en quatre parties, qu'on ap-pelle Loix divines. Mais ce n'est point de-là qu'ils tirent les maximes qui servent de regles à leurs jugemens. Ils ont un autre Livre qu'ils appellent Vicnachuram: on y trouve quantité de belles sentences, & quelques regles pour les differentes Castes qui pourroient guider un Juge: on y raconte la maniere tout - à - fait ingénieuse dont quelques Anciens ont découvert la verité qu'on tâchoit d'obscurcir par divers artifices. Mais si les Indiens admirent l'espriz & la sagacité de ces Juges; ils ne songent point à suivre leur methode. Enfin, on trouve une 328 Lettres de quelques

infinité de Sentences admirables dans les Poëtes anciens qui faisoient profession d'enseigner une saine morale, mais ce n'est point encore là qu'ils puisent les principes de leurs décisions.

Toute l'équité de leurs juge-mens est appuyée sur certaines coûtumes inviolables parmi eux, & sur certains usages que les Peres transmettent à leurs enfans. Ils regardent ces usages comme des regles certaines & infaillibles pour entretenir la paix des familles, & pour terminer les procez qui s'élevent, nonseulement entre les particuliers, mais encore entre les Princes. Dez-là qu'on a pû prouver que sa prétention est fondée sur la coûtume suivie dans les Castes, & sur l'usage du monde; c'en est assez, il n'y a plus à raisonMissionnaires de la C. de J. 329 ner, c'est la regle, & l'on doit s'y conformer. Quand vous auriez des démonstrations que cette coûtume est mal établie, & qu'elle est sujette à de grands inconveniens, vous ne gagneriez rien, la coûtume l'emportera toûjours sur les meilleures raisons.

Parmi plusieurs exemples que je pourrois apporter, j'en chois un tiré des coûtumes qui s'observent pour le mariage. Les enfans des deux freres ou des deux seurs sont déclarez freres entre eux par la coûtume de toutes les Castes: mais les enfans du frere & de la sœur ne sont que cousins germains. De là vient, disent-ils, que ces derniers peuvent bien se marier ensemble; mais non pas les premiers, parcequ'autrement il s'ensuivroit que le frere & la sœur pourroient

s'unir pareillement par les liens du mariage; ce qui fait horreur, & choque tout-à-fait le bon sens. Quand on leur represente que le degré de parenté est absolument le même entre les enfans des deux freres ou des deux sœurs, & les enfans du frere & de la sœur, puisqu'ils tirent leur origine de la même tige & en égale distance; cette objection leur paroît absurde, & ils regardent ceux qui la proposent comme des gens qui combattent les premiers principes

Leur entestement sondé sur les préjugez de l'éducation & sur l'usage continuel de ces maximes, leur paroît avoir une évidence qui l'emporte sur toutes les démonstrations. Aussi croyent ils avoir répondu solidement à toutes les difficultez qu'on leur oppose quand ils ont

Missionnaires de la C. de J. 331 dit: c'est la coûtume. Car, pour-suivent-ils, comment pourroit-on agir contre des usages établis du consentement général de nos Ancestres, de ceux qui les ont suivis, & de ceux qui vivent aujourd'hui? Ne faudroit il pas estre dépourvû de raison, pour contredire ce qui a esté reglé par tant d'hommes sages, & ce qui est autorisé par une continuelle experience?

Je leur ai quelquesois demandé pourquoi ils n'avoient pas ramassé ces coûtumes dans des Livres que l'on pût consulter au besoin. Ils me répondoient, que si ces coûtumes estoient écrites dans des Livres, il n'y auroit que les Sçavans qui pourroient les lire; au lieu qu'étant transmimises de siecle en siecle par le canal de la tradition, tout le monde en est parsaitement ins332 Lettres de quelques

truit. Cependant, ajoûtent-ils, il ne s'agit ici que des Loix générales, & des coûtumes universelles: car pour ce qui est des coûtumes particulieres, elles étoient écrites sur des lames de cuivre qu'on gardoit avec soin dans une grande tour à Cangibouram. Les Mores ayant presque entierement ruiné cette grande & fameuse Ville, on n'a pû découvrir ce qu'estoient devenuës ces lames : on sçait seulement qu'elles contenoient ce qui regardoit en particulier chacune des Castes, & l'ordre que les Castes differentes devoient observer entr'elles.

Je puis confirmer ce que disent sur cela les Indiens, qu'on gardoit autrefois à Cangibouram ce qui concernoit certains actes publics. En effet, c'est de Cangibouram qu'un Brame tira au-

Missionnaires de la C. de J. 333. trefois la lame de cuivre, où étoit marquée la donation qu'un ancien Roi des Indes sit il y a plus de 400. ans de certaines peuplades à l'Eglise de saint Thomé. Lorsque j'arrivai aux Indes les Mogols ne s'estoient point encore emparez de Cangibouram. S'il s'élevoit alors parmi les Indiens quelque dispute sur la Caste: Allons à Cangibouram, disoient - ils, nous y trouverons plusieurs Brames qui ont les loix écrites sur les lames de cuivre: & encore aujourd'hui que cette Ville commence à se rétablir, il y a dix ou douze Brames qu'on consulte souvent, & dont l'on suit les décisions. Ce n'est pas que je sois persuadé qu'ils ayent lû ces sortes de loix, mais du moins ils sont mieux instruits que d'autres de la tradition.

Pour ce qui est des autres ma-

334 Lettres de quelques

tieres qui ne regardent point les Castes, elles se terminent aisément, disent les Indiens. Le bon sens & la lumiere naturelle suffisent à quiconque veut sincerement juger avec équité. D'ail-leurs il y a certaines maximes générales qui tiennent lieu de loix que tout le monde connoît: les principales même qui regar-dent les Castes, ne sont ignorées de personne. Il ne se trouve de la difficulté que dans certains cas embarassez, & qui arrivent rarement. Je rapporterai quelques - unes de ces maximes qui fondent aux Indes une espece de coûtume.

Je me souviens que racontant autresois à un habile homme d'Europe ce que j'ai l'honneur de vous mander, il me dit, que certainement il devoit se commettre beaucoup d'injustice aux

Missionnaires de la C. de J. 335 Indes, non-seulement par l'iniquité & par l'avarice des Juges, mais encore parcequ'il n'y a nulle regle seure, comme il y en a en Europe dans le Droit civil & dans le Droit canon. Sans entrer icy dans l'examen des grands avantages qu'on prétend tirer de cette multitude prodigieuse de loix, il me semble que les Indiens ne sont pas si fort blâma-bles de n'avoir pas pris le soin de compiler en un livre leurs coû. tumes. Car enfin, ne suffit - il pas qu'ils les possedent parfaitement? & si cela est, qu'ont-ils besoin de livres? Or rien n'est plus connu que ces coûtumes: j'ai vû des enfans de dix ou douze ans qui les sçavoient à merveille, & quand on éxigeoit d'eux quelque chose qui y sut contraire, ils répondoient aussitost, ajaratoucou virodam, cela est 336 Lettres de quelques

contre la coûtume. J'ai lû, si je ne me trompe, dans un livre de droit, que si des coûtumes ont esté acceptées du consentement général d'une Nation, il importe fort peu qu'elles soient écrites; & même qu'une preuve admirable de leur validité & de leur autorité, c'est qu'il n'ait pas esté necessaire de les écrire. Cette maxime autorise entierement l'usage des Indiens.

Les Indiens confervent cherement le souvenir de quelques Rois de l'Inde qui se sont rendus célébres par l'équité des jugemens qu'ils ont rendus, & ausquels tous les peuples ont généralement applaudi. Viéramar-ken est un de ceux qui s'est le plus distingué. Il estoit admirable, disent-ils, à démesser la verité du mensonge, & à la tirer des plus épaisses tenebres où l'on tâchoit

Missionnaires de la C. de J. 337 tâchoit de l'envelopper. Sa réputation étoit si universellement, établie, que non-seulement les Princes & les Rois de son temps, mais les Dieux-mêmes s'en rapportoient à lui, lorsqu'il s'élevoit entr'eux quelque differend. C'est ce qui arriva aux Dieux du Chorkam (ils appellent ainsi un de leurs cinq Paradis). Ces Dieux estant en dispute sur une matiere importante, & ne pouvant s'accorder, convinrent de prendre Viéramarken pour Juge: on le sit monter sur un Char dans les airs : on le plaça sur le Trône de Devendiren, & on fut si satisfait de ses réponses, qu'on lui donna pour récompense le Trône où on l'avoit placé.

Mais, ajoûtent les Indiens, quelque célébre que fut ce Juge, il estoit bien au dessous d'un autre appellé Mariadi - ramen.

XIV. Rec.

P

338 Lettres de quelques

Celui-cy estoit regardé autrefois comme le chef des Castes; quelques - uns disent qu'il estoit Brame. Jamais personne n'eut plus de sagacité & de pénétration. On prenoit quelquesois plaisir de seindre des causes trésépineuses & très - embarassées, & l'on ne croyoit pas qu'il pût jamais s'en tirer. Mais on estoit bien surpris de voir avec quelle netteté il développoit les affaires les plus embrouillées, & avec quelle facilité il prononçoit des décisions où l'on n'avoir rien à repliquer. Il s'en faut bien pourtant que je croye ces juge-mens aussi admirables que le disent les Indiens: Si je les rapportois ici avec les circonstances dont ils sont revêtus; rien ne seroit moins conforme à nostre goust. Je me contente d'en choisir deux qui ont quelque Missionnaires de la C. de J. 339 chose de remarquable. Le premier a du rapport au jugement de Salomon. Le voicy.

Un homme riche avoit épousé deux femmes : la premiere qui estoit née sans agrémens, a. voit pourtant un grand avantage sur la seconde, car elle avoit eu un enfant de son mari, & l'autre n'en avoit point. Mais aussi en récompense celle-cy étoit d'une beauté qui lui avoit entierement gagné le cœur de son mari. La premiere semme outrée de se voir dans le mépris, tandis que sa rivale estoit chérie & estimée, prit la résolution de s'en venger, & eut recours à un artifice aussi cruel, qu'il est extraordinaire aux Indes. Avant que d'exécuter son projet, elle affecta de publier, qu'à la verité elle estoit infiniment sensible aux mépris de son 340 : Lettres de quelques

mari, qui n'avoit des yeux que pour sa Rivale: mais aussi qu'elle avoit un fils, & que ce fils lui tencit lieu de tout. Elle donnoit alors toute sorte de marques de tendresse à son enfant qui n'estoit encore qu'à la mammelle.

» C'est ainsi, disoit-elle, que je

" me vange de ma Rivale, je n'ai

» qu'à lui montrer cet enfant, j'ai

» le plaisir de voir peinte sur son » visage, la douleur qu'elle a de

" n'en avoir pas autant.

Après avoir ainsi convaincu tout le monde de la tendresse infinie qu'elle portoit à son fils, elle resolut, ce qui paroît incroyable aux Indes, de tuer cet enfant: & en effet, elle lui tordit le col pendant une nuit que son mari estoit dans une Bourgade éloignée, & elle le porta auprès de la seconde femme qui dormoit. Le matin faisant sem-

Missionnaires de la C. de J. 341 blant de chercher son fils, elle courut dans la chambre de sa Rivale,& l'y ayant trouvé mort, elle se jetta par terre, elle s'arracha les cheveux en poussant des cris affreux, qui s'entendi-rent de toute la Peuplade. La « Barbare, s'écrioit-elle, voila à « quoi l'a portée la rage qu'elle à « de ce que j'ai un fils, & de ce ". qu'elle n'en a pas. Toute la Peu. « plade s'assembla à ses cris: les préjugez estoient contre l'autre femme; car enfin, disoit-on, il n'est pas possible qu'une mere tuë son propre fils, & quand une mere seroit assez dénaturée pour en venir-là, celle-cy ne peut pas même estre soupçonnée d'un pareil crime, puisqu'elle adoroit son fils, & qu'elle le regardoit comme son unique consolation. La seconde femme disoit pour sa désense, qu'il n'y P iij .

a point de passion plus cruelle & plus violente que la jalousie, & qu'elle est capable des plus tragiques excez. Il n'y avoit pas de temoin, & l'on ne sçavoit comment découvrir la verité. Plusieurs ayant tenté vainement de prononcer sur une affaire si obscure, elle sut portée à Mariadi ramen. On marqua un jour auquel chacune des deux femmes devoit plaider sa cause. Elles le firent avec cette éloquence naturelle que la passion a coûtume d'inspirer. Mariadi-ramen les ayant écoutées l'une & l'autre, prononça ainsi. Que celle qui est innocente & qui prétend que sa rivale est coupable du crime dont il s'agit, fasse une fois le tour de l'assemblée dans la posture que je lui marque : cette posture qu'il lui marquoit estoit indécente & indigne d'une fem-

Missionnaires de la C. de J. 343 me qui a de la pudeur : alors la mere de l'enfant prenant la parole: Pour vous faire connoistre, dit elle hardiment, qu'il est certain que ma rivale est coupable, non seulement je consens de faire un tour dans cette assemblée, de la maniere qu'on me le prescrit, mais j'en ferai cent s'il le faut. Et moi, dit la seçonde femme, quand même toute innocente que je suis, je devrois estre declarée coupable du crime dont on m'accuse faussement, & condamnée ensuite à la mort la plus cruelle, je ne ferai jamais ce qu'on éxige de moi ; je perdrai plûtost mille fois la vie que de me permettre des actions si mal séantes à une femme qui a tant soit peu d'honneur. La premiere femme voulut repliquer, mais le Juge lui imposa silence, & élevant la

344 Lettres de quelques voix, il declara que la seconde femme estoit innocente, & que la premiere estoit coupable: car, ajoûta-t-il, une semme qui est si modeste qu'elle ne veut pas même se dérober à une mort certaine, par quelque action tant soit peu indécente, n'aura jamais pû se déterminer à commettre un si grand crime. Au contraire, celle qui ayant perdu toute honte & toute pudeur, s'expose sans peine à ces sortes d'indécences, ne fait que trop connoistre qu'elle est capable des crimes les plus noirs. La premiere femme confuse de se voir ainsi découverte, fut forcée d'avouer publiquement son crime. Toute l'assemblée ap-

bien-tost dans toute l'Inde. Le second exemple a quelque

plaudit à ce jugement, & la ré-

putation de Mariadi-ramen vola

Missionnaires de la C. de J. 349 chose de singulier, ou plûtost de fabuleux. On sçait que les Indiens admettent des Dieux subalternes, qui, quoique d'un génie fort inférieur aux Dieux d'un ordre plus élevé, sont néanmoins beaucoup plus habiles que tous les hommes ensemble.

Cela supposé, voici le fait.

Un homme appellé Parjen, recommandable par sa force & par son adresse extraordinaire, s'estoit marié & avoit vécu quelque temps fort paisiblement avec sa femme. Il arriva je ne sçai comment qu'un jour s'étant fort emporté contr'elle, il l'abandonna, & s'enfuit dans un Royaume éloigné. Pendant ce temps là un de ces Dieux subalternes dont j'ai parlé, prit, ainsi que le racontent les Indiens, la figure de Parjen, & vint dans sa maison où il sit sa paix avec le

346 Leures de quelques beau-pere & la belle-mere. Il y avoit déja trois ou quatre mois qu'ils démeuroient ensemble, lorsque le veritable Parjen arriya. Îl alla se jetter aux pieds de son beau pere & de sa belle-me-re pour leur redemander sa semme, avouant de bonne foy qu'il avoit eu tort de s'emporter aussi legerement qu'il avoit fait; mais enfin qu'une premiere fau-te méritoit bien d'estre pardon-née. Le beau-pere & la bellemere furent fort étonnez de ce discours, car, ils ne comprenoient point que Parjen leur demandât une seconde fois le par-don qui lui avoit esté accordé quelques mois auparavant. La surprise sur bien plus grande, lorsque le faux Parjen arriva. Se trouvant tous deux ensemble, ils commencerent par se quereller réciproquement, & ils

Missionnaires de la C. de 7. 347 vouloient se chasser l'un l'autre de la maison. Tout le monde s'assembla, & personne ne pouvoit démêler quel estoit le veritable. Ils avoient tous deux la même figure, le même habit, les mêmes traits du visage, le même ton de voix. Enfin, pour dire en peu de mots ce que les Indiens racontent fort au long, c'estoit justement les deux Sosies dont parle Plaute. On plaida devant le Palleacaren, & il avoua qu'il ne comprenoit rien à cette affaire. On alla au Palais du Roi, il assembla ses Conseillers, & après avoir bien conféré ensemble, ils ne sçurent que dire. Enfin, l'affaire fut renvoyée à Mariadi-ramen. Il ne se trouva pas peu embarassé, lorsque le veritable Parjen ayant declaré son nom, celui de son pere, de sa mere, de ses autres parens,

348 Lettres de quelques du village où il avoit pris naif-sance, & les autres évenemens de sa vie; le faux Parjen dit: celui qui vient de parler est un fourbe, il s'est informé de mon nom, de mes parens, du lieu de ma naissance, & généralement de ce qui me regarde, & il vient icy faussement se déclarer pour Parjen: c'est moi qui le suis, & j'en prends à témoin ceux qui sont icy presens, ceux sur tout qui ont vû quelle estoit ma force & mon adresse. Hé! c'est moi, reprenoit le veritable Parjen, c'est moi qui ai fait ce que vous vous attribuez faussement. Une multitude prodigieuse de personnes qui entendoient ces discours, crurent que pour le coup Mariadi ramen ne se tireroit jamais d'une affaire si embarras-

sée; néanmoins il fit bien-tost

voir qu'il avoit des expédiens

Missionnaires de la C. de J. 349 toûjours prests pour éclaircir les faits les plus obscurs & les plus embrouillez : car voyant une pierre d'une groß seur énorme que plusieurs hommes auroient eu de la peine à mouvoir, il parla ainsi: Ce que vous dites l'un & l'autre, me met hors d'estat de rien décider, j'ai pourtant un moyen de connoistre seurement la verité: celui qui est veritablement Parjen a la réputation d'avoir beaucoup de force & d'adresse: qu'il en donne une preuve, en soûtenant cette pierre dans ses mains. Le veritable Parjen sit ses efforts pour remuer la pierre, & l'on fut surpris qu'effectivement il la souleva tant soit peu, mais de l'effort qu'il sit il tomba par terre. Il ne laissa pas d'éstre applaudi de l'assemblée, qui jugea qu'il estoit le vrai Parjen. Le 350 Lettres de quelques

faux Parjen s'estant approché à son tour de la pierre, il l'éleva dans ses mains comme il auroit fait une plume. Il n'en faut plus douter, s'écria-t on alors, c'est celui-cy qui est le veritable Parjen. Muriadi-ramen au contraire, prononça en faveur du premier qui avoit simplement soulevé la pierre, & il en apporta aussi-tost la raison. Celui ditil, qui le premier a soulevé la pierre, a fait ce qu'on peut faire humainement, quand on a des forces extraordinaires. Mais le second qui a pris cette pierre, qui l'a levée sans peine, & qui estoit prest de la jetter en l'air, est certainement un Demon ou un des Dieux subalternes qui a pris la figure de Par-jen; car il n'y a point de mortel qui ose tenter de faire ce qu'il a fait. Le faux Parjen fut si conMissionnaires de la C. de J. 351 fus de se voir découvert, qu'il disparut à l'instant. Cette fable a esté sans doute inventée pour faire connoistre jusqu'où alloit la sagacité de ce Mariadi-ramen: j'en ai retranché plusieurs circonstances rapportées par les Indiens, qui seroient p'us ennuyeuses qu'elles ne vous feroient de plaisir.

Apachi, dont les Indiens parlent souvent, c'estoit un homme à peu près semblable à nostre Esope : il estoit à la Cour d'un Roi des Indes, & avoit le talent de développer les énigmes les plus obscures, que les Rois de ce temps-là se proposoient les uns aux autres. Car on estoit obligé de découvrir le sons des énigmes, sur tout de celles qui estoient proposées par l'Empereur universel des Indes. 352 Lettres de quelques

Il y avoit même des peines attachées à ceux qui ne pouvoient pas réussir. Mais comme cela ne regarde qu'indirectement les jugemens qu'ont porté les Anciens, je n'en touche-

rai rien icy.

Ces exemples font assez voir l'idée qu'ont les Indiens d'un Juge: ils triomphent quand ils expriment les qualitez qu'il doit avoir, & s'ils estoient aussi e-xacts dans la pratique que dans la speculation, je croi qu'ils ne cederoient gueres aux Européans. Un Juge, disent-ils, doit posseder la matiere dont il est question; il doit sçavoir parfaitement toutes les maximes qui tiennent lieu de Droit: il doit estre homme de bien : il faut qu'il soit riche pour ne pas se laisser corrompre par l'argent; il doit avoir plus de vingt

Missionnaires de la C. de 7. 353 ans, afin que l'indiscretion qui est si propre de la jeunesse, ne l'engage pas à précipiter ses dé-cissons: il doit avoir moins de soixante ans, parceque, disentils, l'esprit commence à s'affoiblir dans les sexagenaires, & ils ne sont plus gueres capables d'une grande application; s'il est ami ou parent d'une des parties, il doit se desister de la qualité de Juge, de peur que la passion ne l'aveugle; il ne doit jamais juger seul, quelque bonne intention & quelques lumieres qu'il puisse avoir. Tout ce que je viens de dire est écrit en vers Grandoniques, c'est-à-dire, en langue Samouseradam. \*

Ils disent encore que la principale attention du Juge doit estre à bien examiner les témoins, qu'il est facile de cor-

<sup>\*</sup> Langue des Sçavans.

354 Lettres de quelques

rompre, & qui sont d'ordinaire très-adroits à faire des réponses équivoques, afin de pouvoir se disculper lorsqu'ils sont surpris dans un faux témoignage. Et en effet, les Indiens, je dis même ceux qui ont le moins. d'esprit, feroient sur cela des leçons à ceux qui en Europe sont le plus accoûtumez à déguiser la verité. C'est pourquoi les Juges qui veulent s'instruire exactement de la verité, ont soin de faire écrire les réponses que les témoins ont faites à leurs interrogations; ils les renvoyent ensuite, deux jours après ils les font revenir, & ils leur proposent les mêmes choses d'une maniere un peu differente: & parceque les Juges sont communément aussi habiles que les témoins mêmes, ils tournent les réponses des témoins en toute sorte de sens,

Missionnaires de la C. de J. 355 afin de ne leur pas laisser la liberté d'expliquer ce qu'ils ont dit autrement que dans le sens naturel. Cela arrive, disent les Indiens, quand le Juge n'est pas gagné, car s'il s'est laisse corrompre, il fera dire infailliblement aux témoins ce qu'il voudra.

La patience, la douceur, & sur tout une grande attention à ce que prescrivent les coûtumes, sont encore recommandées aux Juges. Tous les vers Indiens sont remplis d'invectives contre un Juge qui n'écoute plus les Loix; c'est un torrent impétueux, disent ils, qui a rompu sa digue, & que rien ne peut plus arrester: il ravage, il desole ce qui se rencontre sur son passage.

Ils ont de même une espece de proverbe qu'ils répetent 356 Lettres de quelques

sans cesse : c'est qu'un Juge ne doit jamais regarder ni le visage ni la main des parties qui plai-dent. On étend l'explication de cette maxime à tout ce qui met quelque rapport d'union entre le Juge & la partie, comme sont la naissance, les alliances, les emplois. Il ne doit jamais regarder le visage des parties, & sur cela ils citent-un quatrain qui est à peu près parmi eux, te qu'estoient autrefois parmi nous les quatrains de Pibrac. En voici le sens: Un Roi qui est obligé de juger un procez entre un de ses sujets & un des Princes ses enfans, doit regarder le Prince son fils comme un de ses sujets, & le sujet comme son fils, de peur que l'affection naturelle ne le séduise : encore sera-ce beaucoup, si avec cette précaution l'amour propre par des reçours

Missionnaires de la C. de 7. 357 imperceptibles ne corrompt pas ses bonnes intentions. Je leur ai aussi entendu parler avec de grands éloges d'un Roi qui regnoit autrefois dans un siecle où l'on rendoit une exacte justice; il craignoit si fort de sé laisser surprendre, que toutes les sois qu'il montoit sur son Trône pour juger quelque procès, il se sai-soit bander les yeux avant que les parties sussent arrivées, & lorsqu'elles estoient en sa presence, il leur défendoit expressément de rien dire qui pust les designer ou les faire connoistre. Aussi est-ce alors, ajoûtent-ils, que les Dieux charmez de l'équité de ces Juges incorrupti-bles, descendoient sur la terre pour en estre les témoins, & répandoient une pluye de sleurs sur leurs testes. Mais que nostre siecle est different de ces siecles

heureux! on n'y voit plus que fraude & qu'injustice.

En second lieu, un Juge, disent les Indiens, ne don pas regarder la main des parties; c'est-à-dire, qu'il ne doit pas se laisser gagner par des presens, rien n'estant si indigne d'un homme en cette place, que de se livrer à une passion aussi basse que l'avarice. Voicy une de leurs Sentences: Quand vous allez visiter les Temples des Dieux, quand vous rendez vos devoirs aux Maistres qui vous ont enseigné, quand vous allez voir quelqu'un de vos parens ou de vos amis que vous n'avez pas vû depuis long - temps, vous faites bien de leur porter quelque present; mais non pas quand vous allez voir vos Juges: ce seroit leur faire un affront.

Je me suis autrefois entretenu

Missionnaires de la C. de J. 359 avec un Indien qui passoit pour très - habile: l'entretien estant tombé sur le sujet dont je parle; il me dit que cette maxime, qu'un Juge ne doit regarder ni la main ni le visage des parties, avoit à la verité un très - beau sens; mais que la maxime contraire avoit encore un sens plus fin & plus délicat. Il soutenoit donc qu'un Juge devoit regar-der le visage & la main de ceux qui plaident: il doit regarder le visage, parceque souvent le visage des clients & des temoins porte des marques presque certaines de ce qui se passe dans le fonds de leur ame, & donne de grandes ouvertures pour appro-fondir la verité. Les passions, poursuivoit il, sont d'ordinaire si bien peintes dans les yeux & dans le reste du visage, qu'on y reconnoist aisément la haine,

360 Lettres de quelques l'amour, la colere, & les autres passions qu'on s'efforce de déguiser. Les traits en sont quelquefois si bien marquez, qu'ils contribuent beaucoup à dévoiler ce qu'on vouloit cacher, & quoique ces signes naturels ne soient pas toûjours infaillibles, ils peuvent estre cependant d'une grande utilité. Le visage qui se voit, disent les Indiens, est l'image de l'ame qui ne se voit pas. Un Juge, ajoûtoit-il, doit pareillement regarder la main, c'est-à-dire, les presens qu'on lui veut faire. Par-là il connoîtra, ou que le plaideur a mauvaise opinion de sa cause, ou qu'il se désie de l'équité de son Juge : & ces connoissances peuvent fort bien le diriger dans la suite du procez.

Les Livres Indiens sont remplis d'invectives & d'imprécations

Missionnaires de la C. de J. 361 tions contre les Juges iniques qui se laissent séduire ou qui vendent la justice. Voici le sens d'un de leurs quatrains: Le méchant Juge qui a condamné l'innocent, verra la famille détruite, sa maison sera ruinee, les herbes & l'arbrisseau eroucou naistront dans les chambres qu'il a habitées, & ses enfans mourront dans un âge encore tendre. Je n'aurois jamais fait si je voulois m'étendre plus au long sur cette matiere: je passe à d'autres points qui ne sont pas moins importans.

Voici ce qu'ils pensent sur les témoins qu'un Juge est souvent obligé d'interroger. On doit se désier des témoins qui sont encore jeunes, ou qui passent soi-xante ans, & de ceux qui sont pauvres: Pour ce qui est des sem-XIV. Rec.

mes, il ne faut jamais les admettre, à moins qu'une necessité absoluë n'y oblige. Ils ont une plaisante idée du témoignage que portent les borgnes, les bossus, & ceux qui ont quelque difformité semblable. L'experience, disent-ils, nous a appris que le témoignage de ces sortes de gens est toûjours très-suspect, & qu'ils sont beaucoup plus faciles que d'autres à se laisser corrompre. J'ajouterai que les Européans ne sont nullement propres à recevoir le témoignage des Indiens, à moins qu'ils n'ayent fait un long sejour aux Indes, & qu'ils ne possedent parfaitement la langue: sans quoi ils seront toûjours trom-pez par les réponses ambiguës qui leur seront faites.

Chaque Chef de Bourgade est le Juge naturel des procez

Missionnaires de la C. de J. 363 qui s'élevent dans sa Bourgade: & asin que ce jugement se porte avec plus d'équité, il choisit trois ou quatre des habitans les plus expérimentez, qui sont comme ses assesseurs, & avec lesquels il prononce. Si celui qui est condamné n'est pas satisfait de la Sentence, il peut en appeller au Maniacarren, c'est une espece d'Intendant qui a plusieurs Bourgades dans son gouvernement. Celui-ci prend aussi avec lui deux ou trois personnes qui l'aident à examiner l'affaire, & à la juger. Enfin on peut encore appeller de cette Sentence aux Officiers immédiats du Prince qui jugent en dernier res-sort. Si c'est une affaire qui regarde la Caste, ce sont les Chefs des Castes qui la décident. Les parens peuvent aussi s'assembler dans ces occasions, & d'ordinai-

Qij

re ils jugent très équitablement. Les Gourous, c'est-à-dire, les Peres spirituels, (car les Gentils en ont aussi-bien que les Chrestiens) terminent une grande partie des procès qui s'élevent entre leurs disciples. Quelque sois ceux qui sont en procés prennent des arbitres ausquels ils donnent le pouvoir de juger leur differend; & alors ils acquiesent à ce qu'ils ont décidé sans avoir recours à d'autres Juges.

De tous ces Juges il n'y a que les Maniacarrens qui prennent de l'argent, encore ne le fontils pas toûjours. Mais il y en a qui prennent le dixième de la somme qui fait la matiere du procez, c'est-à-dire, que si la somme est de cent écus, on en donne dix au Maniacarren. C'est d'ordinaire celui qui gagne sa cause qu'on oblige de payer

Missionnaires de la C. de J. 365 cette somme, celui qui la perd estant assez puni de payer ce qu'il doit. Pour ce qui est des Gouroux Payens, ils éxigent bien davantage. Mais à les entendre, cet argent n'est point pour eux, il est destiné à des œuvres saintes & utiles au public.

Après vous avoir entretenu des Juges, il faut vous faire connoistre, Monsieur, quel est e devoir des parties. Ceux qui oit un procez à soutenir, doivent plaider eux mêmes leur cause, à moins que quelque ami ne leur rende ce service: Ils doivent se tenir dans une posture respectueuse en presence de leurs Juges: ils ne s'interrompent point, ils se contentent seulement de témoigner par un mouvement de teste qu'ils ont dequoi résuter ce que dit la partie adverse.

Q iij

Quand les Plaidoyers sont sinis, on renvoye les parties & les témoins ! alors le Juge & les Conseillers conferent ensemble, & quand ils sont d'accord sur ce qu'ils doivent prononcer, le Juge rappelle les parties, & leur signifie la Sentence. Vous voyez, Monsieur, que par-là on évite les lenteurs que la chicane a introduites, & que les frais de la justice vont à très-peu de chose. Aussi n'y a - t - il gueres de payis où l'on plaide à meilleur marché qu'aux Indes: pour peu que les Juges soient intégres, on est bien-tost hors de cour & de procez.

Comme la plûpart des procez aux Indes, roulent sur des dettes & sur des sommes empruntées qu'on differe trop longtemps de rendre, je ne puis me dispenser de vous expliquer la Missionnaires de la C. de J. 367 maniere dont se font ces sortes d'emprunts. C'est la coûtume que celui qui emprunte donne un mourri, c'est-à dire, une obligation par laquelle il s'engage de payer à son créancier la somme empruntée avec les interests. Pour que cet Acte soit autentique, il doit estre signé au moins de trois témoins: l'on y marque le jour, le mois, l'année qu'on a receu l'argent, & combien on a promis d'interest par mois.

Les Indiens distinguent des interests de trois sortes; les uns qui sont vertu, d'autres qui sont peché, & d'autres qui ne sont ni peché ni vertu, car c'est ainsi qu'ils s'expriment. L'interest qui est vertu, est d'un pour cent chaque mois, c'est-à-dire, douze pour cent chaque année. Ils prétendent que ceux qui ne prennent

pas davantage, pratiquent un grand acte de vertu, parceque, disent ils, avec le peu de gain qu'ils sont, ils soulagent la misere de ceux qui sont dans une necessité pressante. Ils parlent presque de cette maniere de prester comme d'une aumône. L'interest qui est peché, est de quatre pour cent chaque mois, c'est-à dire, de quarante huit par an, en telle sorte qu'au bout de deux ans deux mois la somme a doublé. L'interest qui n'est ni vertu ni peché, est de deux pour cent cha-que mois, c'est-à-dire, de vingtquatre par an. Ceux qui prestent & ne prennent que l'interest qui est vertu, ne comptent point d'ordinaire ni le premier mois, ni celui où l'on paye: ils ne sont pas pourtant obligez d'user de cette indulgence, & lorsqu'ils relâchent ainsi de leurs droits, Missionnaires de la C. de J. 369 c'est un esset de leur générosité. Au reste, il ne leur vient pas même en pensée d'examiner s'il y a usure ou non dans cette sorte de prêt, ils croyent avoir droit de faire valoir leur argent, & ils ne regardent comme désendu que l'interêt, qui de leur aveu même est peché.

Lorsqu'un créancier a attendu plusieurs mois, ou une ou deux années, il a droit d'arrêter son debiteur au nom du Prince, & sous peine d'être déclaré rebelle. Alors le debiteur est forcé de ne pas passer outre, jusqu'à ce qu'il ait satisfait celui à qui il doit. Cette coûtume approche assez du cri de Haro qui est en usage en Normandie, par lequel on reclame le secours de la Justice, & l'on contraint le debiteur à venir devant le Juge. Icy le debiteur n'est pas encore

370 Lettres de quelques obligé de comparoître devant le Juge, parce que les premiers pallans intercedent pour lui, & obligent le créancier de lui accorder encore quelques mois de terme. Ce temps expiré, le créancier peut encore arrêter le debiteur au nom du Prince. Il est surprenant de voir l'obéis-fance exacte de ceux qui sont ainsi arrêtez; car non - seulement ils n'oseroient prendre la fuite, mais ils ne peuvent pas même ni boire ni manger, que le créancier ne leur en ait donné la permission. C'est alors qu'on le conduit devant le Juge, qui demande aussi quelque mois de delai. Pendant ce temps - là l'interêt court toûjours. Enfin si le debiteur manque de payer au temps qu'on lui-a proscrit, le Juge le condamne, le fait mettre en une espece de prison, &

Missionnaires de la C. de J. 371 fait vendre ses bœufs & ses meubles. Il est rare néanmoins qu'on tire la somme entiere qui est dûë, on engage d'ordinaire le créancier à relâcher quelque chose des interêts qu'il auroit droit d'éxiger.

Lorsque quelqu'un est accusé d'un vol, & qu'il y a contre lui de forts préjugez, on l'oblige de prouver son innocence, en mettant sa main dans une chaudiere d'huile bouillante. Dez qu'il en a retiré la main, on l'enveloppe d'un morceau de toile, & on y applique un cachet vers le poignet. Trois jours après on visite la main, & s'il n'y paroist aucune marque de brulure, il est déclaré innocent. Cette épreuve est assez ordinaire aux Indes, & on y en voit plusieurs qui retirent de l'huile bouillante leur main très-saine.

Pour ne parler ici que des Chrestiens, il y en a qu'on a forcé de donner ce témoignage de leur innocence, & qui sans nous consulter sont allez dans les places publiques, & là à la vûë de tout le monde, ont enfoncé la main & le bras jusqu'au coude dans l'huile bouillante sans en estre tant soit peu brulez. J'ai examiné leur main & leur bras, sans y trouver la moindre impression de brulure.

J'ai connu autrefois un Chrestien qui ayant une semme trèssage, ne pouvoit s'oster de l'esprit qu'elle ne lui sust insidele. Les reproches sanglans qu'il lui faisoit sans cesse la réduisoient au desespoir. Un jour que cette pauvre semme estoit pénétrée de douleur, elle dit à son mari qu'elle estoit preste de lui donner les preuves qu'il pouvoit de-

Missionnaires de la C. de J. 373 sirer de son innocence. Le mari ferma la porte à l'instant, & ayant rempli un vase d'huile, il lá fit bouillir, puis il ordonna à sa femme d'y mettre la main: elle obéit aussi-tost, en disant, qu'elle ne la retireroit que quand il le lui auroit commandé. La fermeté de cette femme étonna son mari, il la laissa un peu de temps sans lui rien dire; mais voyant qu'elle ne donnoit aucun signe de douleur, & que sa main n'estoit nullement brûlée, il se jetta à ses pieds & lui demanda pardon. Quatre ou cinq jours après il me vint trouver avec sa femme, & me raconta tout en pleurs ce qui lui estoit arrivé. J'interrogeai en particulier la femme, qui m'assura qu'elle n'avoit pas plus ressenti de douleur que si sa main eust été dans de l'eau tiede. On en croira ce

qu'on voudra, mais moi qui ai vù jusqu'où alloit la folle jalousie de cet homme, & la conviction qu'il eut depuis de la vertu
de sa femme, je ne puis pas douter de la verité de ce fait.

Une femme Chrestienne d'une autre Bourgade ayant été suspecte à son mari, il l'accusa d'infidelité devant sa Caste, où les Gentils avoient tout pouvoir. Elle fut condamnée aussitost à marcher vingt pas portant dans l'extremité de la toile qui lui couvroit la teste, une trentaine de charbons ardens. Si la toile brûloit, elle devoit estre déclarée coupable. Elle porta ces charbons, & après avoir fait vingt pas, elle les jetta sur son accusateur. C'est une chose qui se passa à la vûë de plus de deux cens témoins. J'arrivai deux mois après dans cetMissionnaires de la C. de J. 375 te Peuplade, & j'imposai au mari une pénitence proportionnée à sa faute.

J'en sçai d'autres qu'on a contraint de lécher avec la langue des tuiles en seu, & qui n'en ont point été brûlez. Quand les Gentils éxigent l'epreuve de l'huile bouillante, ils sont laver les mains à l'accusé, & ils lui coupent les ongles de peur qu'il n'ait quelque remede caché qui l'empêche de se brûler.

autre épreuve qui est assez ordinaire. On prépare un grand vase rond à peu près comme une
grosse boule, dont l'entrée est si
étroite, que c'est tout ce qu'on
peut faire d'y mettre le poing.
On met dans ce vase un de ces
gros serpens dont la morsure est
mortelle, si on n'y remédie sur
l'heure: on y met aussi un an-

376 Lettres de quelques

neau. Ensuite on oblige ceux qui sont soupçonnez du vol de retirer l'anneau du vase. Le premier qui est mordu, est declaré cou-

pable.

Mais avant que d'en venir à ces extrémitez, on prend de grandes précautions pour ne pas exposer trop légérement les accusez à ces sortes d'épreuves: Si, par exemple, c'est un collier de grains d'or ou quelque autre bijou semblable qu'on a volé, on donne à trente ou quarante personnes des vases ronds à peu près comme une boule, à chacun le sien, afin que le voleur puisse y mettre secretement le bijou : ces vases sont faits d'une matiere assez aisée à se dissoudre dans l'eau: chacun va porter son vase dans une espece de cuvette, on y delaye tous les vases, & l'on trouve ordinairement au

Missionnaires de la C. de J. 377 fond de la cuvette ce qui a été volé, sans qu'on puisse découvrir le voleur.

S'il s'agit d'un meurtre, & que la Loy du Talion ait lieu dans la Caste, cette loy s'observe dans toute la rigueur: La lettre du Pere Martin que vous pouvez lire dans le dixième Recueil des Lettres édissantes & curieuses, vous en fournira plusieurs exemples. Cependant il ne faut pas s'imaginer que cette Loy du Talion regne dans toute la Caste des voleurs, elle n'est en usage que parmi ceux qui sont entre le Marava & le Maduré.

Les meurtres sont assez rares dans toute l'Inde, & de-là vient peut-estre qu'il y a si peu de justice pour ces sortes de crimes. Pourvû qu'on donne une certaine somme au Prince, cent Pagodes, par exemple, on ob-

tient aisément sa grace: & ce qui est surprenant, c'est que si quelque Officier même du Prince a esté tué, le meurtrier en sera quitte moyennant un present de mille écus. Il est permis au mari suivant les loix de tuer sa femme adultere & son complice, quand il peut les surprendre ensemble, mais il doit les tuer tous deux, & alors on ne peut point avoir d'action contre lui.

Ce n'est pas précisément la crainte des châtimens qui les retient dans le devoir: Sous le regne de la Princesse Mangamal qui s'estoit fait une loy de ne faire mourir personne; on n'a pas vû de plus grands desordres que sous celui des autres Rois qui punissoient les coupables. S'il se trouvoit un Etat en Europe, où il n'y eust aucune peine

Missionnaires de la C. de J. 379 de mort, & où l'exil ne consistat, comme aux Indes, qu'à sortir par une porte de la Ville, & à rentrer par l'autre; à quels excez ne s'y abandonneroit - on

pas?

Mais sous quelque Prince que ce soit, il n'est jamais permis aux Indes de faire mourir un Brame, de quelque crime qu'il soit coupable: on ne peut le punir qu'en lui arrachant les yeux. J'estois dans la Ville de Trichirapali lorsqu'on surprit deux Brames qui faisoient des sacrifices abominables pour procurer la mort de la Reine. On se contenta de leur arracher les yeux, encore cette exécution se fit-elle contre la volonté de la Reine, qui ne pouvoit se resoudre à permettre qu'on les punît. On voit pourtant dans l'Histoire des Rois de Maduré, que

380 Lettres de quelques

quand ils estoient mécontens de quelques Brames, à la verité ils s'abstenoient de répandre leur sang, mais ils les faisoient environner d'une haye d'épines large de douze ou quinze pieds: cette haye estoit gardée par des soldats; on diminuoit chaque jour ce qu'on leur donnoit à boire & à manger, & ainsi peu à peu le désaut d'alimens leur causoit la mort.

Voilà, Monsieur, une idée générale de la maniere dont la justice est administrée aux Indes. Je vais vous rapporter quelques - unes de leurs maximes, qui sont comme autant de loix qui les dirigent dans les jugemens qu'ils portent.



## Missionnaires de la C. de J. 381 PREMIERE MAXIME.

Quandil y a plusieurs enfans dans une maison, les enfans mâles sont les seuls heritiers; les filles ne peuvent rien prétendre à l'heritage.

J'ai souvent reproché aux Indiens que cette maxime paroissoit injuste & contraire au droit naturel, puisque les filles ont le même pere & la même mere que leurs freres. Mais ils m'apportoient d'abord cette réponle générale, que c'est la coûtume, & qu'une pareille coûtume ayant esté introduite du consentement de la Nation, elle ne pouvoit estre injuste. Ils ajoûtoient, que les filles n'estoient pas à plaindre, parce que les peres & les meres, & à leur défaut les freres estoient obligez de les marier: qu'ainsi en les transserant dans une autre famille aussi noble que la leur ( car on ne peut pas se marier hors de sa Caste) les avantages qu'une fille trouvoit dans cette famille où elle entroit, tenoit lieu de la part qu'elle auroit pû prétendre à l'heritage. Vous pouvez dire ce-la, leur répondois-je, aux Eu-ropéans qui habitent les costes, & qui ne connoissent que trèssuperficiellement vos coûtumes; mais non pas à moi, qui ai vécu tant d'années avec vous. Car ensin, leur repliquois - je, ne sont-ce pas les peres & les meres qui retirent tout l'avantage du mariage de leurs filles? N'est-ce pas à eux que les maris portent la somme dont ils achetent la fille qui lui est destinée ? Car il est bon d'observer, que parmi les Indiens se marier & acheter

Missionnaires de la C. de 7. 383 une semme, c'est la même chose; aussi pour faire entendre qu'ils vont se marier, ils disent d'ordinaire qu'ils vont acheter une semme.

Cependant je ne dois pas dissimuler qu'ils ne répondent pas mal à cette difficulté. Voici ce qu'ils disent: la somme qui a esté donnée par le mari à son beau pere, est presque toute employée à acheter des bijoux pour la nouvelle épouse. Ainsi on lui fait faire des pendants d'oreilles, des bracelets d'argent, des colliers meslez de corail & de grains d'or, des anneaux d'or & d'argent, suivant le rang & la noblesse de leurs Castes : ( & il est à remarquer que ces anneaux se mettent souvent aussi - bien aux doigts des pieds qu'aux doigts des mains.) Le reste de la somme, ajoûtent-

384 Lettres de quelques ils, s'employe au festin du mariage; & ce qu'il en coûte au pere de la fille, va souvent au de-là de ce qu'il a receu. Ceux qui en usent autrement sont méprisez: c'est pourquoi on reproche à quelques Brames leur avarice qui les porte à vendre leurs filles, sans presque rien em-ployer pour elles de la somme qui leur a esté livrée. Ils répondent néanmoins, que l'emploi qu'ils en font est légitime, puis-que cet argent qu'ils reçoivent sert à marier leurs ensans mâles.

Je me souviens qu'ayant autresois exposé en Europe cette coûtume des Indiens, on se récria fort, en disant, que rien n'estoit plus barbare, ni plus contraire aux loix de la nature. Cependant nous voyons quelque chose de semblable dans les livres

Missionnaires de la C. de 7. 385 livres Sacrez: Il y est rapporté que les filles de Salphad aprés la mort de leur pere qui n'avoit point laissé d'enfans mâles, se presenterent à Moyse & à Elea-Nomb. ch. 278 zar, & demanderent de recueil- ... lir l'heritage. Sur quoi le Sçavant Cornelius à lapide dit, que l'on doit conclure de ce passage que les filles chez les Juifs, quand elles avoient des freres, ne devoient avoir aucune part > à l'heritage de leur pere. Ex hoc loco colligitur quod apud Hebræos, si proles aliqua esset mascula, illa omnium erat hæres, ita ut filiæ nullam hereditatis partem adire possent. C'est, ajoûte cet Auteur, parceque les familles parmi les Israëlites estoient seulement nommées, distinguées, & con-servées par les enfans mâles. Cette distinction fut ainsi établie par la Providence de Dieu, XIV. Rec.

asin que l'on pût connoître les successions des heritages, & de qui elles estoient sorties, & qu'on comprist clairement que le Redempteur estoit né des Juiss & de la famille de Juda, comme Dieu l'avoit promis à Jacob. Ainsi les filles parmi les Juiss ne devoient rien attendre de l'heritage de leur pere, supposé qu'elles eussent des freres, & même quand elles n'en avoient point, il n'estoit pas si clair qu'elles eussent droit d'y prétendre, puisqu'on voit que les filles de Salphad ayant demandé d'avoir chacune leur part à l'heritage, il fallut consulter Dieu, & attendre sa réponse qui leur fut favorable.

Les filles chez les Indiens sont de pire condition que chez les Juiss, puisque les filles Juisves qui n'avoient pas de freres aMissionnaires de la C. de J. 387 voient droit à l'heritage; au lieu que parmi les Indiens il y a une exclusion entiere pour les silles, bien qu'elles n'ayent pas de freres. Deux freres se marient; l'un a un sils, & l'autre a une sille. Tout le bien qui devroit naturellement venir à la sille, va à son oncle; mais aussi il contracte l'obligation de marier sa niece le plus avantageusement qu'il lui est possible.

Cependant il y a de petits Royaumes dans les Indes, où les Princesses ont de grands privileges, qui les mettent au dessus de leurs freres, parceque le droit de succeder ne vient que du costé de la mere. Si le Roi, par exemple, a une fille d'une femme qui soit de son sang, quoiqu'il ait un enfant mâle d'une autre femme de même Caste, ce sera la Princesse qui succede-

ra & à qui appartiendra l'heritage. Elle peut se marier à qui elle voudra, & quand son marine seroit pas du Sang Royal, ses enfans seront toûjours Rois, parcequ'ils sont du Sang Royal du costé maternel, le pere n'étant compté pour rien, & le droit, comme je l'ai déja dit, venant uniquement du costé de la mere.

On doit conclure de ce même principe, que si cette Princesse qui regne a un garçon & une sille, & qu'on ne puisse pas trouver une Princesse du Sang Roïal pour la marier au Prince, ce seront les enfans de la fille qui regneront préferablement aux enfans de son frere. Et quand ni le Prince ni la Princesse n'ont point d'enfans, comme cela est arrivé dans le Royaume de Travancor, on en cherche ailleurs Missionnaires de la C. de J. 389 qui soient issus du même sang: & cela se pratique, quoique le Roi ait des enfans de sa Caste, s'ils ne sont pas du Sang Royal du costé de la mere. Quand ce sont les Reines qui ont la puissance absoluë, il y a toûjours six ou sept personnes qui l'aident à porter le fardeau du gouvernement.

### SECONDE MAXIME.

Ce n'est pas toujours le fils ainé des Rois & des Princes, des Palleacarrens, & des Chefs de Bourgade qui doit succeder aux Estats ou au gouvernement de son pere.

Cette maxime qui regle la succession des Princes a besoin d'explication. Les Indiens dissinguent deux sortes de dignitez : celles qui passent du pere R iij

au fils, & celles qui sont seulement attachées à quelques per-sonnes, sans qu'il soit necessaire qu'elles passent à leurs enfans. Il n'est pas question de celles-ci, puisque le Prince peut en disposer à son gré & choisir qui il lui plaira. Mais il est question des Estats qui sont héréditaires. La coûtume veut que les aînez succedent, quand seurs bonnes qualitez les en rendent capables. Mais lorsqu'ils ont peu d'esprit, & qu'ils semblent peu propres à bien gouverner; & qu'au contraire le cadet a de grandes difpositions pour remplir les de-voirs d'un Prince, le Roi dispose de telle sorte, qu'il fait tomber ses Estats au cadet. S'il ne le faisoit pas, les parens s'assem-bleroient après sa mort, & choisiroient le cadet; & comme c'est une coûtume establie, l'aîné a Missionnaires de la C. de J. 391 moins de peine à s'y conformer. Sa condition n'en est pas moins heureuse, car sans avoir les dégousts & les peines qui sont inséparables de la Royauté, il en a les agrémens & les douceurs: on n'omet rien de ce qui peut lui adoucir la peine que lui causeroit une soumission forcée.

Ce qui se dit des Rois & des Princes doit s'entendre à proportion des Palleacarrens & des Chefs de Bourgade. Le cadet est toûjours préféré à l'aîné, quand il a plus de mérite. On a vû avec admiration les deux freres Princes de Tanjaor gouverner tous deux ensemble le payis qui leur a esté laissé par leur frere aîné qui n'avoit point d'enfans. Il est vrai que l'expérience leur ayant appris que cette autorité commune embarassoit leurs sujets ; ils ont partagé en-R iiij

tr'eux le Royaume de Tanjaor, mais ils ne laissent pas de demeurer ensemble dans le même Palais, & d'y vivre dans une parfaite union. Ils sont les enfans d'un frere du fameux Sivagi, si célébre dans les Indes, pour avoir ébranlé le Trône des successeurs de Tamerlan.

La conduite que tiennent les Princes Mogols est bien differente: celui qui a des forces plus considerables & qui remporte la victoire sur ses freres, succede aux vastes Estats du Mogol. Il en coûte toûjours la vie ou la prison aux vaincus. On dit qu'Aurengzebe ayant esté prié de déterminer celui de ses enfans qu'il croyoit le plus capable de lui succeder, il resusa de le fairre, apportant pour raison, que c'estoit au Ciel à en décider. Il estoit monté lui - même sur le

Missionnaires de la C. de J. 393
Trône en faisant mourir ses freres, & en retenant prisonnier son
propre pere, qu'il vouloit, di.
soit-il, décharger du poids du
gouvernement. Etrange politique des Mogols qui réduit les
freres à une espece de nécessité
de s'égorger les uns les autres.
Nos Princes Indiens abhorrent
une si détestable maxime: il n'y
a point de payis, où les freres
soient plus unis.

# TROISIE'ME MAXIME.

Quand les biens n'ont point esté partagez après la mort du Pere, tout le bien que peut avoir gagné un des enfans, doit estre mis à la masse commune, & estrepartagé également.

Cette maxime paroîtra étrange, mais elle est généralement suivie aux Indes; & c'est suivant

cette regle qu'on termine une infinité de procez. Un exemple rendra la chose plus claire. Supposons qu'un Indien qui a cinq enfans laisse en mourant cent Pagodes, qui font cinq cens livres de nostre monnoye. Si l'on faisoit le partage, on devroit donner à chacun cent livres: mais si le partage ne se fait pas, comme il est très rare qu'on le fasse, sur tout quand quelqu'un des freres n'est pas marié, alors quoique l'aîné ait gagné dix mille Pagodes, il faut qu'il mette cette nouvelle somme à la masse commune, afin qu'elle soit partagée également à tous les freres. On assemble pour cela les parens & les amis: si l'aîné fait quelque résistance, il est toûjours condamné par la maxime que j'explique.

Ils ont un autre usage que les

Missionnaires de la C. de 7. 395 uns blâment, & que d'autres admirent. Lorsque parmi les freres il y en a quelqu'un qui a peu d'esprit, & que les autres en ont beaucoup, on fait le lot du premier beaucoup plus gros que celui des autres; parceque, disent-ils, celui qui n'a point d'esprit est incapable de faire valoir le bien qu'on lui laisse, au lieu que les autres qui ont du génie & du sçavoir faire, deviendront en peu de temps beaucoup plus riches que leur frere, auquel ils ont laissé la meilleure portion de l'héritage.

Il y a de certaines familles où l'on ne parle jamais de partage: les biens sont communs, & ils vivent dans une parfaite intelligence. Cela arrive lorsque quelqu'un de la famille est assez habile pour la faire subsister. C'est lui qui fait toute la dépense: il

Rvj

396 Lettres de quelques

est comme le supérieur des autres qui n'ont d'autre soin que de travailler sous ses ordres : il marie les fils & les petits fils de ses freres, il pourvoit à leurs besoins, aux vêtemens, à la nourriture, &c. Ce qu'il y a d'admirable, c'est qu'il se trouve quel-quesois des semmes capables de gouverner ainsi plusieurs familles. J'en ai vû une qui estoit chargée de plus de quatre-vingt personnes qu'elle entretenoit des choses necessaires à la vie. Il y a de ces familles où l'on n'a jamais fait de partage, & elles ne laissent pas d'estre aussi riches qu'on l'est communément aux Indes. Ceux qui composent ces familles dont l'union est si grande, sont dans une estime générale, & l'on s'empresse à entrer dans leur alliance. Ce détachement des biens de la terre qu'on

Missionnaires de la C. de 7. 397
voit parmi des Idolâtres, ne
doit-il pas confondre tant de
Chrestiens d'Europe, que le
moindre interest divise, & engage dans des procez éternels?

# QUATRIE'ME MAXIME.

Les enfans adoptifs entrent également dans le partage des biens avec les enfans des peres & meres qui les ont adoptez.

Quand un homme n'a point d'enfans, il en choisit souvent chez quelqu'un de ses parens qu'il adopte. Les cérémonies qu'on observe en cette occasion méritent d'estre rapportées. On fait une assemblée dans la maisson des parens de celui qui adopte : là on prépare un grand vase de cuivre de la sigure de nos grands plats : on le place de telle sorte que l'enfant y puisse

mettre les deux pieds, & s'y tenir debout s'il en a la force. Ensuite le mari & la femme disent à peu près ce qui suit. Nous vous avertissons que n'ayant point d'enfant, nous souhaittons adopter celui que vous voyez. Nous le choisissons tellement pour nostre fils, que nos biens lui appartiendront desormais, comme si veritablement il estoit né de nous. Il n'a plus rien à esperer de celui qui estoit son pere naturel. En foy dequoi nous allons boire l'eau de Safran, si vous y consentez. Les assistans donnent leur consentement par un signe de teste : après quoi le mari & la femme se baissent en versant de l'eau dans laquelle on a délayé du Safran: ils en lavent les pieds de l'enfant, & ils boivent l'eau qui est restée dans le vase. On passe aussi tost Missionnaires de la C. de J. 399 un écrit où l'on marque ce qui s'est passé, & les témoins signent. Cet écrit s'appelle Manchinireani-chitou.

Si le mari & la femme ont dans la suite des enfans, ces enfans deviennent les cadets de celui qui a esté adopté, & celuici jouit des prérogatives de l'aîné, les loix ne mettant nulle difference entre l'enfant adopté & les veritables enfans. On a vû même souvent, que les peres & les meres avoient plus de tendresse pour le fils adoptif que pour leurs veritables enfans, s'imaginant que les Dieux touchez de la vertu qu'ils avoient pratiquée en faisant cette adoption, leur avoient accordé des enfans & des biens temporels, qu'ils n'auroient pas eus sans cela.

Il y a une autre espece d'adoption qui n'a pas les mêmes 400 Lettres de quelques

avantages, mais qui ne laisse pas d'avoir quelque chose de singulier. Si un pere & une mere qui ont perdu leur enfant en voient un autre qui lui ressemble, ils le prient de les regarder comme estant maintenant son pere & sa mere: c'est à quoi l'enfant ne manque gueres de consentir; & alors l'adoption est faite. Elle s'appelle dans la langue du payis oppari pirieradou. Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'un Choutre peut prendre par voye d'oppari un Brame pour son fils, s'il a des traits semblables à l'un de ses enfans morts, & ce Brame l'appellera son pere: cependant comme ils sont de Caste differente, ils ne mangeront jamais ensemble.

Ce qu'on dit du pere & de la mere à l'égard du fils adopté par oppari, doit se dire pareille.

Missionnaires de la C. de J. 401 ment des freres & des sœur squi adoptent de la même façon celui ou celle qui ressemble ou au frere ou à la sœur que la mort leur a enlevé. Ils les traittent dans la suite comme freres & sœurs, ils les assistent dans l'occasion, ils prennent part aux avantages ou aux disgraces qui leur arrivent. Les Indiens disent, que par - là ils soulagent beaucoup la douleur qu'ils ont de la mort de leurs plus proches parens, puisqu'ils trouvent dans ceux qu'ils adoptent d'autres enfans, d'autres freres, d'autres sœurs. Mais cette sorte de parenté finit par la mort de ceux qui ont adopté, & ne passe point à leurs enfans.



# CINQUIE'ME MAXIME,

Les orphelins doivent estre traittez comme les enfans de ceux à qui on les confie.

Un des plus sages Reglemens qui soit aux Indes regarde les orphelins. S'ils ont des oncles & des tantes; comme ces oncles & ces tantes sont censez par la loy peres & meres des enfans de leurs freres & de leurs sœurs, ils sont élevez comme les autres enfans de la maison. Le pere putatif est obligé de les pourvoir de la même maniere que les autres enfans, de les marier quand ils sont en âge, & de faire les frais necessaires pour les mettre en estat de gagner leur vie. C'est en conséquence de cet-

C'est en conséquence de cette coûtume que lorsqu'un homme a perdu sa femme, il fait ce

Missionnaires de la C. de J. 403 qui dépend de lui pour épouser la sœur de la défunte. Cette maxime leur paroît admirable, car disent-ils, par ce moyen il n'y a point de belle-mere, & les enfans de la sœur morte, deviennent toûjours les enfans de la sœur vivante. On ne sçauroit les convaincre de l'équité de la loy Ecclesiastique, qui défend à un homme d'épouser en secondes nôces la sœur de sa femme défunte. Ne voyez - vous pas, « nous disent ils, que si cet hom « me ne se marie pas avec la « sœur de sa femme, il faudra « qu'il épouse une autre fille qui « sera une veritable marastre, « qui ne manquera pas de mal-« traitter les enfans de son ma-« ri pour avantager les siens: au « lieu que si la sœur de la défun-« te se marie avec son beau-fre- « re qui est veuf, les enfans de «

404 Lettres de quelques

» la sœur aînée seront toûjours

» censez ses propres enfans.

Enfin, si les orphelins n'ont ni frere aîné, ni oncle, ni tante, on fait une assemblée de parens qui choisissent quelqu'un qui ait soin d'eux. On écrit ce que le pere de l'orphelin a laissé, & on est obligé de le lui remettre aussi-tost qu'il est majeur. Ceux qui élevent les orphelins, leur font gagner leur vie dez qu'ils sont de l'esprit, on les met à l'école pour y apprendre à lire, à écrire, & à chiffrer.

## SIXIE'ME MAXIME.

Quelque crime qu'ayent commis les enfans à l'égard de leurs peres, ils ne peuvent jamais estre desheritez.

Cette maxime, toute étrange

Missionnaires de la C. de J. 405 qu'elle paroist, arreste une infinité de procez. Il est souvent trés difficile de prouver en Europe qu'un pere qui deshérite son fils, ait eu une raison légitime de le faire. A la verite ce pouvoir des peres & la crainte de l'exhérédation, peuvent contenir les enfans dans le devoir : mais on ne peut nier qu'il ne se trouve des occasions où la seule haine portent les peres à abuser de leur pouvoir.

Quoiqu'il en soit, les Indiens s'imaginent que leur coûtume est trés-sage & remplie d'équité. Ainsi quand un fils auroit frappé son pere, qu'il l'auroit blessé, je dis plus, que dans un mouvement de colere il auroit même attenté à sa vie, sans pourtant executer son dessein, le pere est obligé de lui pardonner: & s'il arrivoit que le pere

406 Lettres de quelques

declarât en mourant que quel-qu'un de ses enfans ne mérite pas d'avoir part à son héritage, à cause des mauvais traittemens qu'il en a receus; les frères qui prétendroient exécuter la volonté de leur pere, seroient condamnez à tous les Tribunaux des Indes. Quand on dit aux Indiens qu'il est contre les bonnes mœurs qu'un pere ne puisse pas priver de ses biens un fils in-grat qui l'a méprisé & insulté: ils répondent, que rien au contraire n'est plus scandaleux que de voir mourir un pere avec des sentimens de haine pour ses enfans. L'obligation d'un pere, ajoûtent-ils, est de pardonner à son fils, quelque ingrat, quelque dénaturé qu'il soit: car enfin, ce fils n'est il pas né de son pere ? il en est donc une portion Héquand est ce qu'on a vû un Missionnaires de la C. de J. 407 homme se couper la main droite, parcequ'elle a coupé la main gauche?

C'est par la même raison que les enfans ne peuvent pas deshériter leur pere, quelque déraisonnable qu'il ait este à leur égard. Ainsi un sils unique marié & qui meurt sans enfans avec beaucoup de bien, c'est son pere qui est son heritier, & il n'y a aucune raison qui puisse le priver de l'heritage.

## SEPTIE'ME MAXIME.

Le pere est obligé de payer toutes les dettes que les enfans ont contractées; & les enfans sont pareillement obligez de payer toutes les dettes de leur pere.

Cette regle est générale, & sert à vuider les procès qui touchent cette matiere. Cependant. 408 Lettres de quelques

de la maniere que les Indiens l'expliquent, elle a quelque chose qui surprend. Car ensin, se-lon cette coûtume, si un enfant est débauché, s'il emprunte à toutes mains, & qu'il donne des obligations en bonne forme, le pere est obligé de payer ses det-tes. On a beau dire que le fils ne mérite nulle grace, puisque l'argent qu'il a emprunté n'a servi qu'à fomenter son liberti-nage: ils répondent, que la bonté d'un pere ne lui permet pas d'user de cette rigueur. La même regle s'observe à l'égard des dettes que contractent les peres; les enfans sont pareille-ment obligez de les payer. Quand même on prouveroit que le pere a employé l'argent emprunté en des dépenses folles & indignes d'un honneste homme; quand même le fils renonceroit Missionnaires de la C. de J. 409 à l'heritage, il sera toûjours condamné à payer les dettes de son

pere.

Il faut raisonner de la même maniere des dettes qu'un des freres a contractées avant le partage des biens; l'aîné est obligé de les payer, & celui qui a esté un dissipateur, ne laisse pas d'avoir sa part comme les autres à la masse commune. La raison de cette conduite est fondée sur cette maxime que les Indiens admirent; sçavoir, qu'après la mort du pere, le fils aîné devient comme le pere de ses freres. Et en effet, les autres freres viennent se jetter à ses pieds, & lui il les regarde comme ses enfans. Ainsi comme le pere est obligé de payer les dettes de ses enfans, le frere aîné qui tient lieu de pere à ses freres, est pareillement obligé de payer leurs

XIV. Rec.

dettes. Cela s'entend avant le partage, mais ce partage se fait toûjours fort tard. Cette regle ne s'etend point aux filles: Le pere n'est point obligé de payer leurs dettes, ni le frere les dettes de ses sœurs.

ce sont, Monsieur, ces maximes générales qui servent de loix aux Indes, & qui sont suivies dans l'administration de la Justice. Il y a d'autres loix particulieres qui regardent chaque Caste: comme elles me meneroient trop loin, elles pourront faire la matiere d'une autre lettre que j'aurai l'honneur de vous écrire. J'ai celui d'estre très - respectueusement, Monsieur, vostre, &c.

# LETTRE DUPERE DOMENGE. MISSIONNAIRE

MISSIONNAIRE

DE LA COMPAGNIE DE JESUS.

A Nanyang-fou de la Province de Honan le I. Juillet 1716.



On Reverend Pere,

La paix de N.S.

Je vais vous faire en peu de mots le recit d'une petite persé. S ij

412 Lettres de quelques cution qui s'éleva sur la fin de l'année 1714. contre les Chrestiens de cette Ville; par la misericorde de Dieu elle n'a pas eu de suite fâcheuse. Le Tchifou \* n'eut pas plûtost pris possession de sa charge, qu'il se déchaîna contre nostre sainte Religion; il dit même en pleine audience qu'elle estoit mauvaise, & qu'il falloit la proscrire. Le San-fou, c'est-à-dire, son assesseur, dans le dessein de lui plaire, voulut engager le Chef des Lettrez à presenter une Requeste signée de tous les Let-trez, par laquelle ils demande. roient la démolition de mon Eglise. Il n'y eut pas un seul des Lettrez qui ne refusat de la signer, soit que cette demande leur parût injuste, soit qu'ils craignissent que je ne les citasse Gouverneur de la Ville.

Missionnaires de la C. de J. 413 au Tribunal du Viceroy. Le Tchi-sou eut recours à un autre stratageme. Il désendit en général toutes les Sectes dans une Ordonnance qu'il publia, & au nombre des Sectes il comprenoit principalement la Religion Chrestienne. Il dressa une Formule qu'il devoit saire signer à ceux qu'il contraindroit de remoncer à la soy: cette formule estoit conceue en ces termes:

Pour obéir à l'Ordonnance « émanée du sage gouvernement « du Tchi-fou, qui fait actuel- « lement une recherche exacte « des Sectes & dés fausses doctri- « nes, Je N. atteste qu'ayant « embrassé par mégarde & mal « à propos la Religion du Sei- « gneur du Ciel, je renonce de « mon plein gré à cette Religion, « & cela pour me conformer « à ladite Ordonnance. Mon «

" témoignage est sincere & nul" lement équivoque. Je renon" ce en même-temps à toutes les
" fausses doctrines. Signé N. la 55°
" année de Cam-hi tel jour de tel" le Lune. Après quoi suivoit la
signature du Chef du quartier,
& des voisins qui se faisoient caution pour celui qui avoit signé
l'Ordonnance.

Le Tchi-fou sit venir les Chess de quartier, & il leur ordonna d'avoir soin qu'il ne se sist aucune assemblée dans mon Eglise, & d'empêcher qu'on ne mist des croix aux portes des maisons.

Il y eut deux Chrestiens qui furent intimidez par les menaces du Mandarin, & qui eurent la foiblesse de se conformer à ses ordres. L'un a déja reconnu publiquement le crime de son Apostasse, & en a demandé pardon à Dieu, en ré-

Missionnaires de la C. de J. 413 pandant un torrent de larmes. L'autre avoit fait paroistre d'abord une constance admirable: il vouloit, disoit il, mourir martyr: les coups de bastonade & le bannissement dont il estoit menacé ne l'effrayoient point. Mais la grace du martyre n'estoit point pour un présomp. tueux qui avoit mené une vie fort tiede depuis son Baptême. Il succomba du moins à l'extérieur: & depuis il s'est retiré à Pekin, où je ne doute pas qu'il ne fasse une sévére pénitence de sa faute, & qu'il ne revienne ici dans la suite plus humble & plus fervent.

Cet orage excité par le Tchifou n'a nullement décrédité nostre sainte Religion, comme il y avoit lieu de le craindre. Ce Mandarin avoit fait paroistre trop de passion; & ce qu'il y a-Siiij voit d'honnestes gens dans la Ville, blâmoient hautement sa conduite, & rendoient ce témoignage à la doctrine que nous prêchons, qu'elle est sainte, & tout à fait conforme à la raison.

Un incident qui fut sans doute ménagé par la Providence, acheva de déconcerter le Tchifou. Les gens du Tribunal estant occupez bien avant dans la nuit à tirer des copies de la Formule dont je viens de parler, il se fit un vol & un meurtre dans la Ville. Le lendemain on disoit publiquement dans les ruës, que c'estoit une chose honteuse qu'on travaillât touté la nuit aux moyens de proscrire une Religion qui ne fait aucun mal, tandis qu'on veilloit si peu à la seureté des habitans. Si dans cette circonstance j'estois allé à la Ca-

Missionnaires de la C. de J. 417 pitale pour me plaindre au Viceroi, comme quelques Chrestiens vouloient m'y engager, le Tehi - fou en seroit peut - estre mort de chagrin, dans l'appréhension où il auroit esté que je ne vinsse à révéler le meurtre, avant qu'on en eust découvert l'auteur: Mais un pareil dessein est bien éloigné d'un Mission-naire, à qui Jesus Christ n'a laissé en partage que la douceur & la patience. Je songeai donc à ramasser & à consoler mon petit troupeau, lui faisant connoître le prix des souffrances, & l'obligation indispensable aux Chrestiens de pardonner à leurs ennemis, & de prier Dieu pour leur conversion.

Les Chefs de quartier comprirent bien tost qu'ils ne pouvoient plus rien entreprendre contre moi ni contre mon Eglise : de sorte que cette persécution, si on peut l'appeller ainsi, fut éteinte presque dans sa naissance. Cependant quelques Officiers du Tribunal vinrent un Dimanche à mon Eglise pour examiner s'il ne s'y tenoit point d'assemblée: outre qu'ils y vinrent de trop grand matin pour la saison, les voisins y accoururent, & firent mon apologie & celle de mes Catéchistes en des termes si honorables, que les Officiers se retirerent confus; & je ne croi pas que l'envie leur prenne desormais de faire une seconde visite de mon Eglise.

Un de mes plus fervens Néophytes ressentit le contrecoup de la haine que le Tchi-son avoit sait paroistre contre la Religion. C'estoit un homme d'âge & d'une vie très exemplaire; il estoit malade, & sa maladie dé

Missionnaires de la C. de J. 419 généroit visiblement en phtysie. Une veuve ennemie déclarée du Christianisme chez qui il logeoit, n'eut pas plûtost appris ce qui se passoit au Tribunal, qu'elle l'accabla d'injures, & lui ordonna d'aller mourir hors de sa maison, à moins qu'il ne renonçât sur le champ à sa foy. Ce bon viellard ne balança point: il partagea comme il pût sa famille chez plusieurs de ses parens, & il vint me trouver à l'Eglise, où je lui donnai une retraite jusqu'aprés le nouvel an Chinois. Il se retira ensuite chez un de ses freres, & s'affoiblissant. de plus en plus, il y mourut en -prédestiné.

Reu après le procédé inique du Téhi son, plusieurs Lettrez de la Ville & de la campagne ninrent me trouver, & me demander des Livres qui leur en-

S vj

420 Lettres de quelques seignassent nostre sainte loy: le peuple vint à son ordinaire pour le faire instruire: Une veuve de la premiere qualité, dont le mari a esté Général d'armes dans la Province, me rendit visite deux mois après avec une suite de quinze personnes. Elle me pria de l'entretenir de la Religion : nostre entretien fut tréslong, & elle en parut li satisfaite, qu'elle permit à une de ses suivantes de se faire Chrestienne. Une autre veuve dont le mari a esté Mandarin des Lettrez de cette Ville, a receu depuis le · Baptême, aussi-bien que son sils qu'elle avoit amené avec elle.

Un jeune Etudiant qui est marié, vint pareillement me demander le Baptême, cinq ou six mois après l'éclat qu'avoit fait le Tribunal, où son pere a un emploi. Je le refusai honnestement, sous

Missionnaires de la C. de J. 411 prétexte qu'il n'estoit pas encore assez instruit. Il est revenu cette année me faire de nouvelles instances, & il a parfaitement bien répondu aux questions que je lui ai faites. Mes Catéchistes lui ont representé qu'il y avoit un obstacle à son Baptême, que son pere estoit Officier du Tchi - fou; qu'il avoit un grand pere âgé de plus de 80. ans qui estoit sur le point de mourir, & qu'infailliblement on l'obligeroit de faire quelque superstition à ses funerailles. Sur cela le jeune homme pria deux de mes Catéchistes de le suivre: il les mena dans sa maison, & il tira de son pere & de son grandpere un écrit par lequel ils consentoient que leur fils & sa femme embrassassent la loy Chrestienne, & s'engageoient à ne point éxiger ni de l'un ni de l'au422 Lettres de quelques

perstitieus qui sont en usage parmi les seuls Gentils, & que les Chrestiens détestent. Je ne pus alors me désendre de lui accorder le Baptême, & depuis qu'il la receu, il est très-assiduà l'Eglise. Voici le Certificat tel qu'il me le mit en main.

Nous N. N. certifions que noître petit fils N. desirant avec sa semme d'entrer dans la Religion du Seigneur du Ciel pour le servir, il lui sera libre de la prosesser sans jamais l'enfreindre, & que quel quel ques cérémonies qu'on fasse d'ici à cent ans pour son pere d'aller aux Mias \* &c. il n'y sera nullement obligé. Et par ce que peut-estre se pere spirit tuel des Chrestiens ne le vous

Missionnaires de la C. de J. 423 droit pas croire, nous avons « donné ce Certificat en pre- « sence de N. N. l'an 55. de « Cam-hi 20. de la 3. Lune. «

Ce qui m'a rempli de consolation, c'est qu'un grand nombre de Chrestiens que je baptisai à vingt lieuës d'ici dans la même année 1714. sont tous demeurez fermes dans leur foy, nonobstant les faux bruits que répandoient les Infideles, à dessein de les pervertir. Le Catéchiste qui prend soin de leur in-struction, y a beaucoup contribué en les rassemblant souvent, & leur faisant de fréquentes exhortations. Il se détermina mê me à presenter une Requeste au Tchi fou, ( c'est ainsi qu'on appelle le Gouverneur d'une Ville du 3. ordre. ) Il expliquoit en peu de mots dans cette Requête les principes de la Religion

Chrestienne. Le Mandarin la lut, & lui sit cette réponse : Ching hien tchi tao tsou chi leo, c'est à dire, vostre loy est la doctrine des saints & des sages, vous faites bien de la suivre.

Pour comble de bonheur le Tchi - fou vient d'estre envoyé par le Viceroy pour conduire des mules sur les frontieres de Chensi: & le Sansou ayant esté pareillement nommé pour escorter le tribut de la Province jusqu'à Pekin, a esté volé en chemin, & cassé de son emploi.

C'est ainsi que s'est terminé cet orage, qui n'a servi qu'à inspirer plus de ferveur à nos Chrestiens, & qu'à les rendre plus assidus aux exercices de pieté qui se pratiquent dans mon Eglise.

Dans la même année 1714. la divine Providence m'ouyrit une

Missionnaires de la C. de J. 425 grande & belle Mission dans le -ressort de Juning-fou. C'est une -Ville du troisième ordre qui n'est qu'à 50. lieuës à l'Est de Nanyang-fou. Voici comment la chose se passa. A peine avois je demeuré un an à Nanyang fou que dix Chinois, cinq du ressort de cette Ville, & cinq du ressort de Juning-fou vinrent me demander le Baptême : c'estoit le jour de l'octave des Rois. Celui qui me les amenoit les avoit fort bien instruits. Il me vint en pensée d'aller dans leur payis, dans l'espérance d'y instruire & d'y baptiser leurs femmes & leurs enfans. Je leur en sis la proposition comme au hasard, & je leur donnai le temps de déliberer pour m'en dire ensuite leur avis. Le lendemain qui estoit un Dimanche, ils me dirent que si je voulois prendre la peine d'al-

ler chez eux, j'y trouverois plus de quarante familles bien instruites & disposées à estre régé-nérées dans les eaux du Baptême. Il n'en fallut pas davantage pour me déterminer à ce voïage. Je partis dez le Lundi marin avec ces bonnes gens. Après vingt lieuës de marche, ceux de Juning - fou prirent les devants pour donner avis de mon arrivée. J'allai ce jour-là à un villalage qui est du ressort de Nanyang fou. Là je baptisai environ dix - huit familles qui faisoient quatre - vingt - dix - huit personnes. Ce sont les Chrestiens dont j'ai déja parlé qui n'ont point esté ébranlez dans leur foy, malgré les bruits qu'on faisoit courir de la persécution. De-là je passai à Juning-sou. On m'attendoit dans cinq villages qui sont peu éloignez les uns des

Missionnaires de la C. de J. 427 autres: J'y trouvai en effet un grand peuple qui soupiroit après le Baptême. Le matin je baptisois les hommes & le soir les femmes. Je comptai dans ces cinq villages, trois cens cinquante personnes qui receurent la grace du Baptême. Quelques autres qui n'estoient pas encore as. sez instruits, furent differez à un autre temps. Après avoir établi un ordre pour le gouvernement de cette Chrestiente naissante, je réglai le temps des assemblées, je laissai des Livres, des Images, & quelques petits meubles de dévotion pour chaque famille, & je retournai à Nanyang fou.

Cette année j'ai fait une autre excursion d'environ cent quarante lieuës, qui a duré près de trois mois, dans laquelle j'ai visité mes Chrestiens de l'un & de l'autre ressort. J'y ai trouvé

beaucoup de ferveur parmi les nouveaux Fideles, & le nombre en est augmenté de cinq cens soixante & dix que j'y ai bapti-sez. Ensin, j'ai terminé la Mission de Juning-sou par la conversion de tout un village compo-sé d'environ dix familles. A peine eurent-ils receu le Baptême qu'ils coururent en foule- vers leur Miao pour le détruire. Ce Temple n'avoit pas beaucoup d'apparence, mais il estoit situé fort avantageusement. Les enfans se signalerent dans cette démolition: Je prenois un plaisir singulier à les voir mettre en pieces chaque Idole, en disant par manière d'insulte: Tu nous « as trompé jusqu'ici, mais main- «. tenant un rayon de la lumiere « celeste nous a éclairez, & tu « ne nous tromperas plus. J'ai « lieu de croire que Dieu aura

Missionnaires de la C. de J. 419 dans ce village un bon nombre de sideles adorateurs.

Ce que je viens de dire de la Mission de Juning-sou fait assez connoistre que la présence d'un Missionnaire y sera desormais necessaire. L'éloignement où elle est de Nanyang-fou, ne permet au Missionnaire d'y aller qu'une fois l'an. Outre les frais d'un pareil voyage, il n'y peut faire que peu de séjour. Ainsi les nouveaux Chrestiens manquent d'instruction, & les moribonds des derniers secours de l'Eglise. Ce furent les P. P. Regis & de Mailla qui acheterent l'Eglise où je suis, lorsqu'ils furent envoyez par l'Empereur pour faire la Carte de cette Province : elle leur coûta seize cens francs. De qui Dieu se servirat-il pour procurer le même avantage aux Chrestiens de Ju-

a voulu le récompenser & nous affliger, en l'enlevant le 10°. de ce mois à une journée de Pekin. Cette perte a esté trés sensible, non-seulement aux Missionnaires & aux Chrestiens, mais encore aux Insideles.

Avant que d'entrer dans cette Mission, il avoit déja passé plusieurs années dans celle des Îndes. Les Hollandois ayant assiegé & pris Pontichery, il fut fait prisonnier de guerre avec le feu P. Tachard, & conduit en Hollande aux prisons d'Amsterdam, où il attendit pariemment l'échange des prisonniers. Quand il fut arrivé à Paris, il se consacra de nouveau aux Missions, & après tant de fatigues essuyées, il ne balança point d'entreprendre le voyage de la Chine, & plus long & plus dangereux que ceux qu'il avoit faits.

Missionnaires de la C. de J. 433 Il s'embarqua donc avec le P. Pelisson, sur un petit Bâtiment nommé le petit Saint Jean: ils passerent au Brasil, de-là ils toucherent à l'Isse d'Anjouan. Des Flibustiers qui occupoient l'Isle ayant pris ce qu'ils avoient, ils continuerent comme ils purent leur voyage jusqu'aux Indes. L'année suivante ils s'embarquerent sur des Vaisseaux Anglois, & ils arriverent heureusement l'an 1699. à Hia-men qui est un Port de la Province de Fo-kien, d'où le Frere Rhodes fut conduit à la Cour par les Mandarins que l'Empereur avoit chargez de cette commission.

La douceur, la modestie, & l'humilité qui éclatoit dans ses discours & dans ses actions, lui attirerent d'abord l'estime & l'amitié des Chinois: mais quand ses talens furent connus, & que

XIV. Rec.

l'expérience eut fait voir quelle estoit son habileté dans la Chirurgie, dans la Pharmacie, & même dans la connoissance du poulx & des maladies, on l'essima bien davantage. L'Empereur lui consia plusieurs malades ausquels il s'interessoit, & que les Médecins Chinois n'avoient pû guérir. Le Frere Rhodes leur rendit la santé, & l'Empereur témoigna combien il en estoit satisfait.

Les Mandarins du Palais qui estoient chargez de rendre compte à l'Empereur des cures que faisoit le frere Rhodes, revinrent bientost de la folle prévention qu'ont presque tous les Chinois contre les Médecins étrangers; prévention que les Médecins de la Chine ont grand soin d'entretenir. Ils le prierent de voir quelques uns de leurs

Missionnaires de la C. de J. 435 domestiques qui estoient malades, & ils furent si contens de ses services, que dans la suite ils mirent en lui leur confiance, & ne voulurent point avoir d'autre Médecin. Qu'il y a de diffe. « rence, me disoient-ils souvent, ... entre ce Médecin Européan & « les Medecins de nostre Na-« tion. Ceux-ci mentent hardi-« ment, & entreprennent égale- « ment, au grand péril des ma- « lades, de donner des reme-« des pour des maladies qu'ils « ne connoissent pas, comme a pour celles qu'ils connoissent: « Si l'on paroist se défier de leurs « ordonnances, ils nous inon-« dent d'un deluge de mots bar- « bares ausquels nous ne com- « prenons rien. En un mot, ils a n'ont que le talent & l'adresse « de tirer une bonne somme du malade avant que de l'envoyer «

» au tombeau. Celui-là au con-» traire parle peu, promet peu, » & fait beaucoup. S'il dit qu'il n'y a rien à craindre, nous pou-» vons compter sur ce qu'il nous » dit, & il ne se trompe point. » S'il a de la peine à nous répon-» dre, s'il a un air triste, c'est un » signe de mort; & une conti-» nuelle expérience nous a con-» vaincus de la certitude avec » laquelle il prononçoit sur les » diverses maladies. Mais ce que » nous admirons davantage, » c'est sa parience & sa douceur: » rien ne le rebute, il est toû-» jours le même. Sa charité s'é-» tend indifferemment à tout le " monde, aux pauvres comme » aux riches. Au sortir de nos » appartemens, il va dans nos » écuries visiter nos domesti-» ques : il les traitte, il les con-"sole, il les guérit. La seule choMissionnaires de la C. de J. 437 se qui nous fait de la peine, « c'est que nous ne sçaurions l'en- « gager à recevoir la moindre « bagatelle : lui en faire seule- « ment la proposition, c'est le « chagriner, c'est l'obliger de « prendre la fuite. «

En effet, il visitoit encore plus volontiers les pauvres que les grands Seigneurs: Il quittoit tout dèsqu'ils le demandoient. Quand il n'avoit plus de remedes, il encomposoit exprès pour eux. Plusieurs venoient à nostre porte en demander, il ne refusoit personne, il en laissoit à distribuer pendant son absence. Des familles entieres doivent leur conversion à ses soins charitables. A combien de petits enfans même du Sang Royal, n'at-il pas ouvert la porte du Ciel, quand il ne pouvoit pas leur rendre la santé du corps par le

moyen de ses remedes?

Je me suis trouvé avec lui à la suite de l'Empereur dans plus de dix voyages, dont la plûpart ont esté de six mois. C'est-là qu'il exerçoit sa profession selon l'étenduë de son zele. J'estois témoin qu'il estoit occupé pres-que tout le jour à traitter les pauvres malades: car combien n'y en a-t-il pas dans une suite de plus de trente mille personnes; & parmi ces malades, ceux qui faisoient le plus d'horreur & qui causoient le plus de dégoust, estoient les premiers objets de sa charité. J'ai entendu plus d'u-ne fois les Chinois se récrier a-» vec admiration: Ah! qu'il est » extraordinaire de voir un é-» tranger faire gratuitement, ce » que nos Médecins les plus in-» teressez ne feroient pas même » pour de l'argent! Un homme

Missionnaires de la C. de 7. 439 de qualité qui est idolâtre, me dit un jour que c'estoit grand dommage que le Frere Rhodes ne fût pas Chinois; S'il estoit « né parmi nous, disoit-il, ce se- « roit un grand saint, & on éle- « veroit plus d'un monument à « sa gloire. Je pris de-là occasion « de lui expliquer les motifs bien plus relevez qui faisoient agir le Frere Rhodes, & je m'étendis assez au long sur les vûës qui nous avoient portez à quitter nostre terre natale pour venir à la Chine. Ce que je lui dis lui parut admirable, il nous donna de grands éloges, mais il n'alla pas plus loin, & il ne songea nullement à se convertir.

C'est sur tout dans ce dernier voyage que le Frere Rhodes a travaillé au de-là de ses forces. Jamais il n'y eut plus de malades; en moins de quatre mois

T iii j

il épuisa les quaisses pleines de remedes que l'Empereur avoit fait apporter à Geho-ell selon sa coûtume: Il en donna des siens, & ceux-ci ayant manqué, il en fit venir d'autres de nostre maison de Pekin. Vers la fin du mois de Juin jusqu'au 25. Juillet, l'Empereur eut une tumeur fàcheuse sur la levre supérieure. Il appella le F. Rhodes pour le traitter, & moi pour lui servir d'interprete; quelques années auparavant il avoit donné des preuves de son habileté, en guérissant Sa Majesté de violentes palpitations de cœur qui faisoient craindre pour sa vie, & ausquelles la Médecine Chinoise n'avoit point de remedes. Le Frere Rhodes s'acquitta de ce nouveau devoir à la satisfaction de l'Empereur, qui fut parfaitement guéri. Mais lui-même il se trouva incommodé

Missionnaires de la C. de J. 441 de ce qu'il avoit eu à souffrir pendant le temps que dura cette cure. Il lui falloit depuis le matin jusqu'à la nuit demeurer dans le Palais, resserré dans une petite chambre, pour éviter de voir les femmes & d'en estre veu, marcher à pied une demie-lieuë lorsqu'il venoit au Palais & qu'il en sortoit; & cela durant les plus grandes chaleurs de l'esté. Ces fatigues affoiblirent extremement un vieillard qui estoit déja très infirme. Cependant il se trouva mieux vers la mi-Octobre: c'estoit le temps auquel l'Empereur avoit accoûtumé de retourner à Pexin: mais des raisons particulieres l'obligerent cette année-là de prolonger son voyage de quinze jours. La sai-son changea tout à coup, le vent de Nord commença à souffler, &en peu de jours tout fut gla-

442 Lettres de quelques cé à Geho-ell. Le Frere Rhodes fut saisi d'un froid si subit, il lui prit un catarre accompagné de fievre. Il ne laissoit pas de traitter les malades, & l'on s'empressoit d'autant plus à avoir recours à lui, que le départ de l'Empereur estoit plus proche. Je lui proposai d'user de quel-» ques remedes. Je ferai ce qu'il » vous plaira, me répondit il, » mais si vous voulez que je vous » dise franchement ce que je » pense, je croi les remedes inu-» tiles: mes voyages de Tarta-

» parer à celui de l'éternité.

Bien qu'il se disposat depuis long-temps à la mort, & que sa vie ne sût qu'un exercice continuel de charité & d'oraison, il se confessa le Vendredy, & receut N. S. dans la petite Chapelle où je disois la Messe. Le

» rie sont finis, & il faut me pré-

Missionnaires de la C. de J. 443 Dimanche il sit la même chose, & le mardy suivant nous partîmes. Deux jours après se trouvant extrêmement foible, il me fit une confession générale avec les sentimens d'un Prédéstiné, & avec une résignation parfaite à la volonté de Dieu. L'Empereur lui sit prendre les devants, & ordonna au P. Tillisk Jesuite Allemand de l'accompagner: S. M. me retint auprès d'elle, parceque sçachant mieux la langue Chinoile, j'estois plus en estat de lui répondre. Le mal augmenta de plus en plus, & sa foiblesse devint extrême. Il conserva néanmoins la connoissance jusqu'au dernier soupir. Il mourut le 10. de Novembre à huit heures du matin en récitant les Litanies de la sainte Vierge, & n'estant qu'à une journée de Pekin.

Le P. Tillisk sit porter le corps

F vj

au lieu destiné à nostre sépulture, qui est hors de la Ville. Tous les Jesuites de Pekin allerent le recevoir, & après les prieres ordinaires, ils l'enterrerent le 25e du même mois: Les pleurs & les gémissemens d'une foule de Chrestiens & d'Infideles redoublerent la douleur que nous avions de le perdre. Ce qui nous console, c'est que nous sommes persuadez qu'il est allé recevoir la récompense de ses longs travaux & de sa sainte vie. Il estoit doux, modeste, humble, patient, sidele observateur de nos Regles, affable, toûjours prest à obliger, infatigable dans le travail & dans le soin qu'il prenoit des pauvres. Enfin, pen-dant seize ans que j'ai vécu avec lui, je n'ai jamais vû personne qui ne m'ait fait son éloge.

A mon retour de Tartarie j'ai

Milhonnaires de la C. de J. 445 lû dans le dixiéme volume des Lettres édifiantes & curieuses un extrait d'une de mes lettres, dans laquelle je parlois d'une Mission naissante que j'avois for-mée à Coupe-keu au passage de la grande muraille. J'ajoûterai ici que depuis ce temps-là Dieu y a donné sa bénédiction : ce n'est plus une Mission commencée, c'est une Mission establie, & où l'on trouve beaucoup de ferveur. L'Eglise que j'avois fait bâtir, est maintenant trop petite: elle ne peut pas même avec la cour contenir la moitié des hommes. En passant par-là le mois dernier, j'en baptisai encore plus de trente. Ces bonnes gens me proposerent d'abandonner cette Eglise aux semmes pour y tenir leurs assemblées, & d'en bâtir une autre beaucoup plus grande pour les hommes. Ils offricent

même d'y contribuer selon leurs forces: mais ce qu'ils peuvent est fort peu de chose; comme ils sont la plûpart soldats, ils n'ont pour tout bien que leur paye qui est assez modique. J'allai voir une maison qui est assez propre à ce dessein: elle coûtera 5. ou 600. Taels, qui ne sont pas aisez à trouver. Nous ferons ce que nous pourrons avec le secours de la Providence.

Ces nouveaux Fideles sont remplis de pieté. Comme ils sont plus maistres de leur temps que les gens de commerce, ils ne manquent pas d'aller tous les jours à l'Eglise où les Chefs les instruisent. Ils recitent soir & matin la Priere au son des instrumens; ils en ont acheté pour plus de cinquante écus, & ont appris à en jouer à de jeunes Chrestiens. Ils ont pareillement

Missionnaires de la C. de J. 447 acheté un lieu pour leur sépulture, & les ornemens necessaires pour enterrer les morts avec décence. Comme je ne puis visiter cette Chrestienté qu'en passant, il n'y a alors qu'une partie des Chrestiens qui se confessent & qui communient. Le P. Contancin y va de temps en temps pour suppléer à ce que je n'ai pû sai-re: il doit y aller au premier jour. Quand j'estois à Geho-ell, ceux qui y venoient pour quelque affaire, ou qui y estoient envoyez par leurs Mandarins, ne manquoient pas de venir me trouver pour participer aux Sa-cremens. Plusieurs y venoient à leurs dépens sans y avoir d'autre affaire, que celle de s'acquit-ter de ce devoir : c'estoit pour eux un voyage de trente lieuës. Je ne sçai si l'on trouveroit le même empressement dans les anciens Fideles de l'Europe. Je recommande cette. Mission aux prieres & à la charité de ceux qui ont du zele pour agrandir le Royaume de Jesus-Christ parmi les Idolâtres, & suis, &c.

**ቊቊ.ቊቊቊቊቊቊቊቊቊቊቊቊቊቊቊ** 

## DU PERE DE BOURZES.

De la Mission de Maduré le 5. Fev. 1715.

Cour de Tanjaor s'est toûjours declarée contre le Christianisme. Dans la persécution
qui arriva il y a 13. ou 14. ans,
rien ne sit plus de peine aux
Chrestiens, que de voir ensever
leurs ensans de l'un & de l'autre
sexe, pour les consiner dans le
Palais du Prince: on prenoit
tous ceux qu'on trouvoit de bonne Caste: plusieurs néanmoins

Missionnaires de la C. de J. 449. échaperent à l'attention des Officiers qui les recherchoient. Voici quelle estoit la vûë du Roi de Tanjaor: il prenoit un plaisir extrême aux danses, & à tous les tours d'agileté & de souplesse du corps. C'est à ces sortes d'exercices qu'il appliqua ces jeunes enfans: outre les maîtres de danse, il leur donna d'autres maîtres pour leur apprendre la musique, les langues, & la poësie: on leur enseigna à jouer des instrumens: enfin, à en juger selon les idées qu'on a en Europe, on peut dire qu'ils estoient très - bien élevez. Mais les Indiens en pensent autrement. Danser, jouer des instrumens, ce sont des exercices qui leur paroissent tout à fait bas & indignes d'un homme d'honneur. Mais ce qui touchoit plus sen-siblement les parens Chrestiens,

c'estoit le danger maniseste où estoient leurs enfans de perdre la foy. Le seigneur en haine duquel ce tendre troupeau estoit dans l'esclavage, veilla sur lui d'une façon bien singuliere. Le premier trait de la Providence à leur égard, fut le choix qu'on fit de quelques veuves Chrestiennes, qu'on enferma avec eux dans le Palais, afin de les soigner & de leur tenir lieu de meres. Elles s'appliquerent d'abord à instruire ces enfans de ce qu'ils estoient, & pour quel cri-, me on les avoit enfermez dans le Palais: elles leur firent connoistre les obligations de leur Baptême, & le bonheur qu'ils avoient d'estre enfans de Dieu: elles leur inspirerent une grande horreur pour les Idoles, & pour ce qui a rapport à leur culte : ensin elles leur enseignerent les

Missionnaires de la C. de J. 451 veritez Chrestiennes autant qu'-

elles en estoient capables.

Il y avoit ce, semble, de justes raisons d'apprehender que les filles ne fussent destinées à satisfaire l'incontinence du Prince: c'est ce qui n'arriva point. A la réserve d'une seule qu'on mit dans le Serrail, & qui fut donnée pour concubine à un Seigneur du Palais, les autres ne furent occupée qu'à la danse & à d'autres emplois indifferens. Bien plus, comme le Prince n'avoit aucun penchant pour le sexe, non-seulement il ne songeoit pas à séduire ces jeunes captives, mais encore, ce qui paroissoit incroïable, il avoit une attention extrême à les conserver dans l'innocence & dans l'éloignement de tout desordre. Je sçay sur cela des particularitez fort singulieres, mais qui me mene-

Lettres de quelques roient trop loin. Il suffit de dire qu'il a esté quelquesois cruel sur

des soupçons très mal fondez. Malgré cette éducation beaucoup moins mauvaise qu'on n'avoit lieu d'esperer dans le Palais d'un Prince Gentil; on ne peut s'empêcher d'avouer que quelques uns de ces jeunes gens ont donné dans certains écueils, soit en coopérant à l'idolâtrie par crainte ou par complaisance, soit en échapant à la vigilance du Prince en ce qui concerne la pureté des mœurs. Mais doiton s'en étonner? Ne sçait - on pas combien il est dangereux dans un âge si foible d'habiter les Palais des Princes, sur tout dans l'Inde. Le Roi de Tanjaor voïant que ses précautions n'empêchoient pas le desordre, prit la sage résolution de fixer ces jeunes gens par d'honnestes maMissionnaires de la C. de J. 453 riages: il leur permit de chercher parmi les filles captives celles qui leur agréeroient davantage: on n'eut point d'égard aux Castes, parceque dez là qu'on est esclave du Palais, on est déchu de sa Caste, ou du moins on est censé faire une Caste à part.

Comme l'instruction qu'ils avoient reçuë des veuves Chrestiennes dans leur enfance n'estoit pas suffisante, Dieu suppléa à ce qui y manquoit, en permettant que quelques Catéchistes trouvassent le moyen d'entrer dans le Palais sous prétexte d'y voir leurs enfans, & même d'y rester quelques jours pour les instruire secrettement. Ces jeunes esclaves ayant l'esprit déja ouvert par les sciences du payis qu'on leur avoit apprises avec beaucoup de soin, sirent en peu

de temps de grands progrez dans la science du salut. On leur envoya dans la suite peu à peu des livres, des chapelets, des images, & ce qui estoit propre à entretenir leur piété. Quelques-uns d'eux qui avoient plus d'esprit & de vertu que les autres, devinrent comme les chefs & les maistres de cette Chrestienté, qu'ils gouvernoient avec une prudence qui estoit au dessus de leur âge.

Au reste quoique le Roi de Tanjaor ait esté fort décrié à cause de son avarice, il n'épargnoit point la dépense en leur faveur. Outre les appointemens ordinaires qui suffisoient pour leur entretien, il visitoit souvent leurs appartemens, pour sçavoir d'eux-mêmes s'il ne leur manquoit rien, & il leur faisoit sourair exactement tout ce qu'ils de-

Missionnaires de la C. de J. 455 mandoient. Mais s'ils gagnoient d'un costé, ils perdoient infiniment de l'autre : il leur falloit chaque jour danser & chanter en sa présence, & ces chansons étoient souvent ou contraire à la pudeur, ou remplies d'éloges des faux Dieux; ce qui s'accordoit mal avec la sainteté du Christianisme. La Providence a eu encore soin de lever cet obstacle. Le Roi mourut il y a quelques années: son frere qui lui a succedé, n'a aucun goût pour ces danses, ni pour les autres exercices où les Indiens font paroistre la force & la souplesse du corps : il est entesté de la guerre; & s'il prend plaisir à quelques danses, c'est uniquement à celles qu'on nomme Tamul-caligay: c'est une danse molle & effeminée de femmes perduës de réputation. De-là vient qu'il ne

pense gueres aux jeunes gens dont nous parlons. Depuis qu'il est sur le trône il n'a assisté qu'une seule sois à leurs exercices, encore sust ce par hazard. On assure même qu'à son avenement à la Couronne, il songea à les renvoyer du Palais: mais il en sur détourné par sa mere, qui lui representa que ce seroit une chose honteuse pour lui, de congédier des gens que son frere avoit entretenus & élevez comme ses propres enfans.

Ainsi rien n'empêche ces jeunes Néophytes d'estre de parfaits Chrestiens que la captivité, qui les prive du secours des Missionnaires, & par conséquent de l'usage des Sacremens. A cela près ils se comportent d'une maniere très-édisiante. Car en premier lieu, ils ont chacun dans leur appartement, qui est compôsé

Missionnaires de la C. de J. 457 posé de trois petites chambres, un endroit où ils font régulierement matin & soir leurs prieres. En second lieu, ils s'assemblent les Festes & les Dimanches pour réciter ensemble certaines prieres qui sont en usage dans la Mission, par lesquelles on supplée en quelque sorte au saint Sacrifice de la Messe, quand on ne peut pas l'entendre. Ils y ajoûtent plusieurs autres prieres, comme les Litanies, le Chapelet, &c. Ils font une lecture spirituelle, ils chantent des Cantiques, &c. Enfin ils célébrent les grandes Festes, même avec pompe: ils ornent l'Autel de Heurs, & comme ils sçavent jouer des instrumens, ils entremeslent leurs prieres de symphonies: quelquefois ils font des feux d'artifice en signe de réjoüissance.

XIV. Rec.

Il estoit bien difficile que les choses se passant avec cet éclat au milieu du Palais, le Prince n'en fust averti. Les ennemis de la foy eurent soin de lui en porter des plaintes, & de messer à leurs accusations beaucoup de calomnies. Le Roi ordonna aux Néophytes de venir rendre compte de leur conduite : ils parle. rent si fort à propos, que le Prince parut satisfait de leurs réponses: & depuis ce temps-là on ne les a jamais inquietez. Cette indulgence ne m'a pas tout à fait surpris: car bien qu'une des principales raisons qui attire tant d'ennemis à nostre sainte Religion, c'est qu'elle anéantit la Religion du payis : cependant il est vrai de dire que cette raison ne touche pas le commun des Indiens. Ce qui rend la Religion odieuse; c'est qu'elle est

Missionnaires de la C. de J. 459 prêchée par des gens qu'on soupconne d'estre Pranguis. On entend maintenant ce terme en France, mais on ne concevra jamais bien l'idée de mépris & d'horreur que les Indiens y ont attachée. Ce qui la rend odieuse cette Loy sainte, c'est qu'elle est regardée comme la loy des Européans, des Parias, des Paravas, des Mucuas, & d'autres Castes qui passent pour infames aux Indes; c'est qu'elle défend de concourir à l'idolatrie, de traîner les Chars des Idoles, & de prendre part aux Festes des Gentils. A cela près la Religion, quand elle est bien expolée, attire l'admiration des Îndiens. Or les Chrestiens qui sont enfermez dans le Palais, n'ont presque aucun de ces obstacles: ils n'ont aucun commerce avec

460 Lettres de quelques ceux qui sont d'une Caste basse, ny avec les Missionnaires que leur couleur naturelle fait soupconner d'estre Pranguis: on ne les appelle point non plus aux corvées propres des Idoles, & ils n'ont point la peine de s'en désendre: cela fait qu'on les laissée en repos sous les yeux même du Roy, tandis que hors de-là les autres Chrestiens sont continuellement inquiétez. Ainsi cet. te Chrestiente se conserve sans peine. Les fautes qui échapent aux particuliers, ne sont pas im-punies: Les plus distinguez s'as-semblent, & ayant bien exami-né la nature de la faute, ils imposent une pénitence au coupable, ils l'excommunient même en quelque sorte, si la faute le mérite, en l'excluant des assemblées, & en interdisant aux au. tres tout commerce avec lui,

Missionnaires de la C. de J. 463 jusqu'à ce qu'il ait réparé le scan-

dale qu'il a donné.

Outre les enfans des .Chrestiens qui furent enfermez dans le Palais en haine du Christianisme, quelques autres quoique Gentils y ont esté mis pareillement, pour punir leurs peres des fautes qu'ils avoient commises, principalement dans les Intendances & dans la levée de deniers publics. Mais en quoi l'on doit admirer la Providence, c'est que plusieurs d'entr'eux ont trouvé dans leur captivité même, la liberté des enfans de Dieu. Les filles infideles qui ont épousé des Chrestiens ont embrassé la foy: quelques hommes instruits par les Chrestiens & édifiez de leur conduite irréprochable, se sont convertis & ont esté baptisez, où sont maintenant Catéchumenes. Ainsi le

nombre des Chrestiens augmente de jour en jour, & l'on voit avec admiration la bonne odeur de Jesus-Christ se répandre dans un Palais, qui d'ailleurs est le séjour de tous les vices. Cette Chrestienté s'accroît encore par les fruits du mariage: plusieurs ont déja des enfans, à qui ils n'ont pas manqué de conférer le Botême. Le nombre de ces Chrestiens captifs est, à ce qu'on m'a assuré, de quatre-vingt ou quatre-vingt-dix. Ce qu'on ne peut assez déplorer, c'est qu'ils soient privez de la participation des Sacremens. Quelques - uns ont trouvé le moyen de sortir, l'un d'eux en ayant obtenu la permission, ne recourna plus au Palais; il se retira dans la Mission de Carnate où il servit de Catéchiste: il est mort, & est encore aujourd'hui fort regret-

Missonnaires de la C. de J. 463 ré des Missionnaires. La fuite de celui-là a fait resserrer les autres, de crainte qu'ils ne suivissent son exemple. Cependant sous ombre d'aller voir leurs parens, d'assister à quelque maria. ge, ou sous quelque semblable prétexte, quelques-uns ont eu le bonheur d'aller à l'Eglise & d'y participer aux Sacremens, Les uns sont allez à Elacarrichi où le P. Machado les a confessez & communiez. D'autres sont venus me trouver à Eilour, & ils m'ont extrêmement édifié. L'un d'eux qui est fils de mon Catéchiste, est fort habile dans les langues du payis. Outre le Tamul qui est sa langue naturelle, il sçait le Telongou, le Maraste, le Turc, & même le Samuseradam qui est la langue sçavante. Il en vint un autre qui me sit sa confession générale avec des sen-

timens de piété dont je me sou-viendrai toute ma vie. Trois de ces jeunes femmes captives dont l'une s'est convertie dans le Palais, vinrent me trouver à mon Eglise, & je sus charmé de leur piété. J'estois vivement touché quand je considerois que ces pauvres gens n'avoient perdu le rang d'honneur qu'ils auroient eu dans leur Caste, & n'estoient prisonniers, que parce qu'ils estoient nez de parens Chrestiens: & en même-temps je remerciois le Seigneur des moyens qu'il leur donne pour se sanctisier. J'espere que sa providence qui a tant sait en leur saveur, achevera son ouvrage. Ils ont déja fait quelques tentatives pour obtenir du moins un peu plus de liberté. Un jour que le Roi sortoit, ils fendirent la foule des Courtisans & des Officiers, sans

Missionnaires de la C. de J. 465 que personne osast les arrester, car ils ont le privilege de ne pouvoir estre chastiez que par l'ordre exprès du Roi : & s'approchant du Prince: C'est à vostre « justice, lui dirent ils, que nous. avons recours: on nous retient a dans la plus étroite captivité: « il ne nous est pas permis de « sortir, n'y d'aller chercher les « choses les plus necessaires à la « vie; on nous les vend le dou-« ble de ce qu'elles coustent au « marché. Craint on que nous « ne prenions la fuite? Hé où « pourrions nous aller! dequoi & sommes-nous capables, & com-« ment gagnerions-nous dequoi « vivre? N'avons-nous pas nos « familles dans le Palais qui ré-« pondent de nous? Nous vous a. regardons comme nostre pe-« re, ordonnez qu'on nous trait-« te comme vos enfans. Le Roi«

ne s'offensa pas de ce discours, il les écouta avec bonté, & leur promit d'examiner leur demande à son retour.

Quelques-uns de nos Missionnaires se flattent que ce Palais est peut - estre un Séminaire, d'où sortiront plusieurs excellens Catéchistes: car si le Prince leur rend un jour la liberté, comme il y a quelque lieu de l'esperer sils ne sont point propres à d'autres emplois; & comme ils font habiles dans la connoissance des langues, & que d'ailleurs ils ont beaucoup de pieté, ils sont très-capables de bien remplir les fonctions de Catéchistes. Qu'il seroit glorieux à la Religion, si Dieu permettoit que dans la Cour la plusennemie de la loy Chrestienne, se fussent formez ceux-là mêmes, que sa providence destinoit à en estre les prédicateurs!

# Missionnaires de la C. de J. 467

### DU MESME.

De la Mission de Maduré le 25. Nov. 1718.

E secours qu'on m'a envoyé scette année de France est venu très à propos. Il y a un an entier que la famine fait ici de grands ravages. Je me suis trouvé chargé de 10. Caréchistes & de 3. éleves: ce sont treize familles qu'il m'a fallu nourrir. J'ai esté heureux d'avoir réservé une petite somme des années précédentes, où j'avois moins de Catéchistes : car la Mission est si épuisée qu'elle n'auroit pas pû m'aider dans ce pressant besoin. Nous ne pouvons donc ni moi ni mes Néophyres avoir affez de reconnoissance pour les personnes charitables qui nous ont fait ressentir l'effet de leurs libéralitez.

V vj.

Il semble que les Lutheriens aient dessein d'imiter le zele que les vrais Catholiques ont eu de tout tems pour étendre la connoissance du vrai Dieu parmi les Nations Idolâtres. Le Roi de Dannemark fait de grandes dépenses pour l'entretien de quelques Prédicans à Trancambar, c'est une place Danoise située sur la coste de Cholamandalam, ou, comme on dit en Europe, de Cholomandel. Il leur fournit l'argent necessaire pour les entretenir eux & plusieurs Catéchistes, pour payer des maistres d'Ecole, pour acheter une Imprimerie, & faire imprimer des Li. vres Tamuls, pour acheter de petits enfans & en faire des Lu-thériens. On assure qu'à force d'argent ils ont gagné à leur Secte environ cinq cens personnes. Pour nous il ne nous est

Missionnaires de la C. de 7. 469 pas permis d'assister nos Neophytes, quand même nous en aurions les moyens : c'est sur quoi on m'a donné des avis trèssérieux, de crainte que le Maniacarren (c'est ainsi qu'on appelle le Gouverneur d'une ou de plusieurs Peuplades) ne s'imaginât que je suis riche. Ce seul trait est bien capable de faire connoistre quel est le payis où nous vivons. Il n'en est pas de même des Prédicans Luthériens: ils sont dans une Ville Danoise où ils n'ont rien à craindre de l'avarice des Gentils.

Je ne vous parle point de ce qui dest passé durant la détention du Pere Emmanuel Machado; mais la reconnoissance m'engage à vous entretenir de la maniere dont il a esté délivré de sa prison. Vous connoissez de réputation Monsieur de 470 Lettres de quelques Saint Hilaire: c'est un Gentilhomme de Gascogne que ses 2vantures, ou plûtost la divine Providence a conduit aux Indes, pour y servir la Religion, comme il a fait en plusieurs ren-contres. C'est par son zele qu'il a mérité d'estre sait Chevalier de Christ. Le Viceroi de Portugal lui a fait cet honneur au nom du Roi son maistre, qui à l'exemple des Rois ses prédécesseurs n'oublie rien de ce qui peut contribuer à faire connoistre Jefus-Christ aux Nations Infideles. Monsieur de Saint Hilaire est en qualité de Médecin auprés de Baker saibu Gourverneur forte place de Vielour dans le Carnate, & neveu du Nabab ou Viceroi dans ce payis pour le Mogol. Dieu bénit visiblement les remedes qu'il donne: il a fait des cures dont les plus habiles

Missionnaires de la C. de J. 471 Médecins de l'Europe se feroient honneur. Il est aussi Médecin du Nabab, & il s'attire l'estime de tout le monde par l'intégrité de ses mœurs, & par la libéralité qu'il pousse quelquesois au de-là des bornes. Il a sur tout un grand zele pour la Religion. Peu après que se P. Machado fut arresté, nous nous adressames à lui, dans l'espérance qu'une lettre qu'il nous procureroit du Nabab obtiendroit la délivrance du Missionnaire, parceque le Roi de Tanjaor est tributaire du Mogol, & c'est le Nabab qui vient presque tous les ans lever ce tribut. Le Nabab fortement sollicité par Monsieur de Saint Hilaire écrivit plusieurs lettres: mais elles ne produisirent aucun effet. Un Nabab Européan auroit pris seu : le phlegme Indien ne s'échausse pas si aisément,

nous avions perdu toute espérance, mais M. de Saint Hilaire ne se rebuta pas. Le Nabab estant venu l'année passée sur les confins de Tanjaor pour lever le tribut, M. de Saint Hilaire recommanda fort le P. Machado à plusieurs Seigneurs Turcs du premier rang, & il accompagna la recommandation de presens considerables. Heureusement pour nous Candogi-vichitiram favori du Roi de Tanjaor vint au camp du Nabab. Les Seigneurs Turcs le presserent si fort, qu'il promit avec serment de procurer la liberté au Missionnaire. Il tint sa parole. Le P. Machado sortit de prison le 6. Juin, après y avoir esté retenu près de deux ans, & y avoir souffert d'extrêmes incommoditez. Il alla aussi-tost remercier M. de Saint Hilaire & les Seigneurs Missionnaires de la C. de J. 473
Mahometans qui s'estoient interessez pour sa délivrance, sur tout Baker saiba. Celui-ci lui sit beaucoup de caresses, l'embrasses à lui sit present de quelques pieces de mousseline & de soye. Il le sit promener par la Ville monté sur un Elephant, & M. de Saint Hilaire précédoit à cheval cette espece de triomphe.

Vous croirez peut-estre que le Roi de Tanjaor en persécutant le Pasteur, n'aura pas épargné les ouailles. Cependant par une providence particuliere de Dieu, les Chrestiens ont esté tranquilles, ceux mêmes qui demeurent dans le Palais. Aussi c'est bien moins le Roi de Tanjaor qui sit arrester le P. Machado, qu'un de ses premiers Ministres nommé Anandaran, qui après s'estre sais du Missionnaire, sit esperer au Roi qu'il en

tireroit des sommes considerables. C'est chez ce Brame, & non dans les prisons du Roi, que le Pere a esté tourmenté & retenu si long-temps prisonnier. Il s'est élevé d'autres orages qu'il nous a fallu essuyer, particulierement dans le Marava: il n'y a rien eu d'assez singulier pour vous en faire part. Cette année le P. Riccardi Jésuite Piémontois a esté arresté par les Gentils: mais sa détention n'a eu aucune suite fâcheuse.

La famine dont je vous ai parlé nous a procuré un avantage, qui seul peut nous dédommager des autres maux qu'elle nous a causez. Nos Catéchistes ont baptisé quantité d'enfans qui mouroient de faim, dont la plûpart sont déja dans le Ciel. Le P. Michel Bertholdo Supérieur de cette Mission a signalé en cela Missionnaires de la C. de J. 473 son zele; je crois que dans la seule Ville de Trichirapali il a administré le saint Baptême à près de trois cens enfans.

#### 李の他のいとなった他のの他のなかの他の参

## DU PERE LE CARON.

A Pontichery ce 15. Octob. 1718.

Te suis ensin arrivé à l'heureux terme, qui depuis plus de douze ans a esté l'unique objet de mes vœux les plus ardens. Dieu en soit éternellement béni. On a bien raison d'appeller cette mission la mission des Saints: si ceux qui y viennent travailler ne le sont pas encore, elle leur fournit les moyens de le devenir : c'est ce qui fait ma plus douce consolation. La vie dure & pénitente de nos Missionnaires, les persécutions presque

continuelles, les prisons, la mort même à quoi ils sont sans cesse exposez, les détachent aisément des choses de la terre, & ne les attachent qu'à Dieu leur uni-

que appui.

En arrivant ici je trouvai deux de nos Peres Portugais de la Mission de Maduré, qui y e-stoient venus pour se délasser de leurs travaux apostoliques. Il me sembloit voir ces premiers Apostres de l'Eglise naissante s'entretenir du progrès de l'Evangile dans les contrées Idolâtres, de leurs souffrances, & de leurs combats pour la cause de Jesus-Christ. J'estois charmé de leur entendre raconter les principales circonstances de la glorieuse mort du P. Jean de Britto, les rigueurs extrêmes que les Maures exercerent l'an passé sur un de leurs peres, l'ayant

Missionnaires de la C. de J. 477 appliqué deux fois à une cruelle torture qu'il soutint avec une constance heroïque, & tant d'autres traverses que l'ennemi de la foy leur suscite tous les jours. Je n'ai pas joui long-temps des grands exemples de vertu, & de l'aimable compagnie de ces Peres: trois jours après mon arrivée, ils apprirent que les Idolâtres excitoient de nouveaux troubles, & inquietoient leur troupeau: ils partirent le même jour à neuf heures du soir en habit de pénitens pour aller conjurer l'orage. Je sus attendri en disant adieu à ces saints Mission. naires, qui après avoir blanchi dans de continuels travaux, voloient encore pleins de joye à de nouveaux combats.

Vous estes sans doute dans l'impatience d'apprendre des nouvelles de mon voyage : je vous

satisferai en peu de mots: Nous nous embarquâmes à Saint Malo les premiers jours de Mars, & après avoir attendu durant-près de trois semaines les vents favorables, on leva l'ancre le 20° du même mois. Le quatriéme d'Avril nous arrivâmes à sainte Croix de Tenerif l'une des Canaries. Nous en partîmes le 6. d'Avril, & à plus de 30. lieuës de-là nous découvrions assez distinctement le pied de Tenerif: c'est une montagne d'une hauteur prodigieuse, son sommet estoit couvert de neiges, tandis que nous éprouvions au pied de la colline d'excessives chaleurs. Comme la semaine Sainte approchoit, nous donnâmes à l'équipage une retraite de huit jours, qui se fit aussi tranquillement, que si nous eussions esté dans une maison Religieuse.

Missionneires de la C. de 7. 479 Tout le monde sit ses Pâques avec de grands sentimens de pieté. Durant le voyage on faisoit exactement la priere matin & soir, on recitoit le Chapelet à deux chœurs, on faisoit l'examen de conscience, on assistoit à une lecture spirituelle, . & l'on approchoit souvent des Sacremens. Ces bonnes œuvres ont attiré visiblement sur nous les bénédictions du Ciel. Trois mois entiers nous n'avons vû que le Ciel & la mer : les calmes qui par leur durée sont tant à craindre sous la ligne, nous ont peu retardez: les grandes chaleurs ne s'y sont fait sentir que sept ou huit jours. Il paroissoit de temps en temps de gros poissons, dont plusieurs se laissoient prendre àl'hameçon: des baleines longues de trente pieds se sont approchées plusieurs fois

de nostre Vaisseau: ces animaux exhaloient une odeur qui em-

poisonnoit.

Au commencement du mois de Juillet nous abordâmes à l'Isse d'Anjouan qui est à plus de quatre mille lieuës de Fran-ce. Ces Insulaires vinrent sur une écorce d'arbre nous apporter des fruits: pour une aiguille on avoit six grosses oranges. Estant descendus à terre je vis donner quatre gros chapons pour un gobelet de deux sols. On prit pour la provision du Navire trente bœufs, plus de cinquante cabris, quantité de volailles, du ris, des légumes, & beaucoup d'autres choses : le tout ne coûta pas cent écus.

Nous ne nous arrestâmes-là que deux jours, & nous simes route vers la coste de Goa. Du plus loin que nous l'apperçûmes,

nous

Missionnaires de la C. de J. 481 nous invoquâmes saint François Xavier. De-là nous allâmes à Trancambar, où les Danois ont une belle Forteresse qui n'est qu'à 150. lieuës de Pontichery. Le Roi de Dannemark y a fait bâtir un beau Séminaire, où on éleve les enfans des Idolâtres dans la Religion Protestante. Il leur donne chaque année deux mille écus pour leur entretien. Celui qui est chargé de ce Séminaire alla il y a deux ans en Europe: il ramassa pour cet établissement de grosses aumônes en Allemagne, en Hollande, & en Angleterre. Il a voulu entreprendre depuis quelque temps la conversion des Brames: il s'avança pour cela dans les terres. & il fit quelques instructions devant un grand Peuple que la nouveauté avoit attiré. Il ignoroit apparemment l'horreur que XIV. Rec.

Lettres de quelques les Indiens ont pour le vin, & pour toute autre liqueur capable d'enyvrer : se trouvant un peu altere au milieu d'une instruction, il tira de sa poche une petite bouteille de vin, dont il vuida la moitié, & donna le reste à son compagnon. Les Brames s'offenserent d'une action si opposée à leurs manieres : ils l'abandonnerent sur le champ, & le décrierent dans le payis. Ce pauvre Prédicant sut contraint de se retirer tout honteux avec sa femme & ses enfans dans son Séminaire.

Enfin, le 20. d'Aoust nous arrivâmes à Pontichery après cinq mois de la plus belle & la plus heureuse navigation qui se soit jamais faite, sans tempête, sans danger, sans accident, sans maladie. Douze jours après le P. Boudier avec qui j'avois fait le

Missionnaires de la C. de J. 483 woyage, partit sur le même Vaisseau pour le Royaume de Bengale qui est à 300. lieuës d'ici. Il fallut nous séparer après avoir vécu dix ans ensemble dans une grande union: ces sortes de séparations coûtent à la nature. Je le conduiss sur le bord de la mer, & là nous nous embrassames tendrement, peut estre pour la derniere fois. Pour moi l'on m'a destiné à la Mission de Carnate la plus avancée dans les terres: je serai éloigné de quelques journées du P. le Gac qui soutient avec un courage admirable la vie austere des grands pénitens de l'Inde. Je m'applique pour cela à l'étude de la langue Telongon. Accordez-moi le secours de vos prieres, & recommandez - moi souvent à la très-sainte Vierge. La premiere Eglise que je bâtirai, ce sera en X ij

484 Lettres de quelques l'honneur de son immaculée Conception. Demandez-lui qu'elle m'obtienne la grace de travailler long-temps & avec fruit à la conversion de ces pauvres Idolâtres, & de terminer ma vie par la couronne du martyre. C'est une grace que je ne méri-te pas, mais l'esperance de l'ob-tenir par vos prieres dans un lieu où les persécutions sont si fréquentes, me remplit en ce mo-ment d'une joie que je ne puis vous exprimer. Trop heureux si je pouvois avoir le sort ou du P. deBritto qui eutla teste tranchée pour la foy dans le Marava, ou des Peres Mauduit & de Courbeville qui furent empoisonnez, ou des Peres Faure & Bonnet qui ont esté massacrez par les Nicobarins.

## 

### DU PERE LE ROYER.

Au Tankin en l'année 1714.

ETTE Chrestienté jouisfoit d'une paix profonde: mais un Edit du Roi publié le 10. Mai de l'année 1712. l'a mise dans une agitation extrême. Les Missionnaires ont esté obligez de se tenir cachez sans pouvoir visiter leurs Néophytes. Un frere Coadjuteur de nostre Compagnie nommé Pie - Xavier Tonkinois, un de nos Catéchistes, & trois autres Catéchistes de M. l'Evêque d'Auren furent arrêtez quelques jours avant la publication de l'Edit. Ils ont esté bastonnez plusieurs fois, & ils ont receu de grands coups de massue sur les genoux : ils sont

X iij

encore en prison, & il y a de l'apparence qu'on les y laissera jusqu'à leur mort. On assure que le Roi a esté engagé à porter cet Edit par les pressantes sollicitations de sa mere, qui est dévouée aux Pagodes, & d'un Mandarin lettré qui a beaucoup de crédit.

Le plus grand éclat qu'ait produit ce nouvel Edit, a esté la sortie de Mrs les Evêques d'Auren & de Basilée, & de M. Guizain qui passa au Tonkin avec moi. Ces Messieurs demeuroient ici publiquement en qualité de facteurs de la Compagnie du commerce de France. On sçavoit qu'ils estoient chess des Chrestiens, & l'on n'avoit jamais parlé d'eux dans les Edits précédens: mais dans celui ci on les a désignez nommément, & il y a eu ordre au Gouverneur de la

Missionnaires de la C. de J. 487. Province du Midi de les faire sortir du Royaume, sans qu'il leur soit jamais permis d'y rentrer. Ils ont fait de grands presens à des personnes considerables qui leur promettoient de les servir: mais inutilement. Le Gouverneur devoit à ces Prélats sept cens Taels, qu'il leur avoit empruntez dans un besoin. Cette dette qu'il estoit ravi de ne pas payer, l'aura sans doute porté à executer promptement les ordres de la Cour. Nous nous persuadions qu'on ne voudroit pas exposer aux vents & aux tempêtes de la mer Monfieur l'Evêque d'Auren qui a plus de 80. ans, & qu'on le laisseroit finir ici tranquillement ses jours: mais on n'a eu nul égard à son âge. On a construit deux barques pour les transporter : l'embarras estoit de leur fournir

des matelots & un Capitaine. Un Navire Anglois venu de Madras qui avoit échoué au Port du Tonkin, à levé cette difficulté. Comme les Officiers Anglois cherchoient à s'en retourner, ils ont esté ravis de trouver cette occasion. Les Prélats s'embarquerent à Hien, & de-là ils ont dû estre conduits à Siam.

On a saisi quantité de terres qu'ils avoient en differens endroits, avec les contrats d'achat, & ce qui se trouva dans leur maison. Leur Séminaire de Hien avec leurs jardins, étangs, &c. ont esté donnez au Gouverneur de Hien qui estoit chargé de les chasser du Royaume. Une belle maison qu'ils avoient à la Cour, & qu'ils avoient à la Cour, & qu'ils avoient achetée trente barres d'argent, a esté sauvée par les soins d'une Dame Chrestienne, qui a décla-

missionnaires de la C. de J. 489 ré qu'elle avoit loué cette maison. On avoit transporté à la Cour leurs papiers, leurs livres, & d'autres meubles semblables, qu'on leur a rendus dans la suite. Ces Messieurs passoient ici pour estre riches, & ils ne cachoient pas les sommes d'argent qu'ils recevoient, afin qu'on sût convaincu qu'ils ne venoient pas au Tonkin pour y chercher dequoi vivre.

Un des articles de l'Edit qui fait le plus de peine, c'est que les Chrestiens qui seront découverts, sont condamnez à payer 60. Taels au prosit de l'accusateur. Cette récompense rendra les Payens trés attentifs à surprendre les Chrestiens & les Missionnaires. Chacun se cache où il peut. Pour moi je demeure dans des forests de mon district avec quelques Catéchistes, en

attendant un temps plus favor rable. Les Chrestiens viennent m'y trouver. J'ai eu jusqu'à present la consolation de dire la Messe tous les jours, ce qui n'a pas esté permis à quelques autres Missionnaires.

Une famine générale qui est arrivée dans le Royaume, a fait dire aux Payens mêmes, que c'estoit un châtiment du Dieu du Ciel, qui a puni ce Royaume toutes les sois qu'on a persécuté les Chrestiens. Cette pensée a procuré du repos à nos Néophytes dans plusieurs villages.

Comme le dernier Edit aussibien que les Edits précédens, n'ont jamais nommé la loy. Chrestienne, loy du Dieu ou du maistre du Ciel, mais qu'ils l'ont désendue sous le nom de loy. Hoalang, c'est-à dire, loy Por-

Missionnaires de la C. de J. 491 sugaise, les Mandarins ont fait la distinction de ces deux loix, quand ils ont voulu favoriser quelque Chrestien. En voici un exemple tout récent. Une Dame fort riche ayant assemblé plus de deux cens Chrestiens pour accompagner le corps de sa mere au lieu de sa sépulture, le Chef du village alla aussi tost rrouver le Gouverneur de la Province, & l'accusa de suivre la loy Hoalang que le Roi venoit de désendre. Cette Dame estant citée au Tribunal, zépondit, qu'on ne prouveroit jamais qu'elle eut suivi d'autre loy que celle du Dieu du Ciel. Le Gouverneur se contenta de cette réponse, & il sit sustiger l'accusateur qui ne pouvoit donner aucune preuve qu'elle eust embrassé la loy Hoalang. Mais la plûpart des Ministres Payens

 $X_{i}v_{j_{i}}$ 

ne recevoient pas cette distinction, qu'ils regardoient comme une subtilité dont on se sert pour éluder l'Edit du Roi. Tel est l'estat present de cette Mission affligée. Je la recommande à vos saintes prieres.

P. S. Depuis ma lettre écrite nous avons appris que Monsieur l'Evêque d'Auren est allé seul à Siam, & que Monsieur l'Evêque de Basilée avec Monsieur Guizain, avoit relâché dans une Province nommée Ngean, & s'estoit retiré dans un village Chrestien, où des Prestres & des Catéchistes lui avoient ménagé une retraite.



# Missionnaires de la C. de J. 493

## EXTRAIT

## D'UNE LETTRE

ECRITE DE PEKIN.

Le 1. Novembre 1717.

A petite boëte que je vous envoye renferme une curiosité de ce payis qui vous fera peut-estre plaisir: c'est un muscavec la partie de l'animal dans lequel on le trouve. On a parlé jusqu'ici diversement de l'origine du musc; quelques Auteurs prétendent qu'il se forme au nombril de l'animal, ils se trompent: certainement c'est dans sa vessie qu'il se forme. Cet animal est une espece de chevreuil que les Chinois appellent Hiang, tchangts, c'est-à-dire, chevreuil odo-

riférant, chevreuil musqué, our qui porte le musc. Tchang - tse signifie chevreuil, & hiang signifie proprement odeur. Mais il signifie odoriferant quand il est joint à un substantif, parcequi-

alors il devient adjectif.

Vous pouvez compter sur ce que je vous en écris, comme sur une chose très-certaine, puisque je ne dis rien que je n'aye vû moi-même. J'ai acheté l'animal qu'on venoit de tuer à dessein de me le vendre, & j'ai conservé la partie qu'on coupa selon la coûtume pour avoir son musc, qui est plus cher que l'animal même. Voici comment la cho-se se passa.

A l'Occident de la Ville de Pekin se voit une chaîne de montagnes, au milieu desquelles nous avons une Chrestienté & une petite Eglise. On trouve

Missonnaires de la C. de J. 495 dans ces montagnes des chevreuils odoriferans. Pendant que j'estois occupé aux exercices de ma Mission, de pauvres. habitans du village allerent à la chasse dans l'espérance que j'acheterois leur gibier pour le porter à Pexin: ils tuerent deux de ces animaux, un mâle & une femelle qu'ils me presenterent encore chauds & sanglans. Avant que de convenir du prix, ils me demanderent si je voulois prendre aussi le muse, & ils me firent cette question, parcequ'il y en a quise contentent de la chair de l'animal, laissant le musc aux chasseurs qui le vendent à ceux. qui en font commerce. Comme c'estoit principalement le musc que je souhaittois, je leur ré-pondis que j'acheterois l'animal entier. Ils prirent aussi - tost le mâle, ils lui couperent la vessie,

& de peur que le musc ne s'évaporât, il la lierent en haut avec une sicelle. Quand on veut la conserver par curiosité, on la fait secher, comme on a fait secher celle que je vous envoye. L'animal & son musc ne me coû-

terent qu'un écu.

Le musc se forme dans l'interieur de la vessie, & s'y attache au tour comme une espece de sel. Il s'y en forme de deux sortes: celui qui est en grain est le plus précieux: il s'appelle reoupan-hiang. L'autre qui est moins estimé, & qu'on nomme mihiang, est fort menu & fort délié. La femelle ne porte point de musc, ou du moins ce qu'elle porte qui en a quelque apparence, n'a nulle odeur.

La chair des serpens est, à ce qu'on me dst, la nourriture la plus ordinaire de cet animal. Missionnaires de la C. de J. 497
Bien que ces serpens soient d'une grandeur énorme, le chevreuil n'a nulle peine à les tuer, parceque dez qu'un serpent est à une certaine distance du chevreuil, il est tout à coup arrêté par l'odeur du musc; ses sens s'affoiblissent, & il ne peut plus se mouvoir.

Cela est si constant que les payisans qui vont chercher du bois ou faire du charbon sur ces montagnes, n'ont point de meilleur secret pour se garantir de ces serpens, dont la morsure est très dangereuse, que de porter sur eux quelques grains de musc. Alors ils dorment tranquille. Ment après leur dîner. Si quelque serpent s'approche d'eux, il est tout à coup assoupi par l'odeur du musc, & il ne va pas plus loin.

Ce qui se passa quand je sus

498 Lettres de quelques

de retour à Pexin, confirme en quelque sorte ce que j'ai dit, que la chair de serpent est la principale nourriture de l'animal musqué. On servit à souper une partie du chevreuil : un de ceux qui estoient à table a une horreur extrême du serpent: cette horreur est si grande, qu'on ne peut même en prononcer le nom en sa présence, qu'il ne lui prenne aussi-tost de violentes nausées. Il ne sçavoit rien de ce qui se dit de cet animal & du serpent, & je me donnai bien de garde de lui en parler; mais j'estois fort attentif à sa contenance. Il prit du chevreuil comme les autres avec intention d'en manger, mais à peine en eut-il porté un morceau à la bouche, qu'il sentit un soulévement de cœur exraordinaire, & qu'il refusa d'y Missionnaires de la C. de J. 499 toucher davantage. Les autres en mangeoient volontiers, & il fut le seul qui témoigna de la répugnance pour cette sorte de mets.

FIN.

# ate ateateateateate ateateate ate

# TABLE.

| ,          |
|------------|
| j          |
| J<br>C     |
| •          |
| ,          |
| ,          |
| ij         |
| (-         |
| <b>[</b> - |
| V.         |
| 25         |
| ij         |
| 18         |
| υ.         |
| 1-         |
| la         |
| es<br>v.   |
|            |
| I          |
| i          |
|            |
| r.         |
| 3          |
| a          |
| 5          |
| 2          |
| 9          |
|            |

| Cruautez exercées par quelques Ch                               | inois |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| dans l'isle, 22,23,60                                           |       |
| Carre du Fort de Zelande qui apparte                            | enoit |
| autrefois aux Hollandois,                                       |       |
| Gouvernement, mœurs, coûtumes,                                  |       |
| des habitans de Formose, 39, 40,                                | ĠG.   |
| En quel temps l'Isle de Formose a esté                          | còn-  |
| nue des Chinois,<br>Une escadre Chinoise s'empare des Isl       | 56    |
| Une escadre Chinoile s'empare des Ist                           | es de |
| Pong-hou,                                                       | 57    |
| Colonie establie par les Japonois dans                          | For-  |
| mole,                                                           | 60    |
| Adresse des Hollandois pour s'y esta                            |       |
| ils y bâtissent un Fort, 61,62,69                               |       |
| Les Japonois abandonnent l'Isle & la                            | laif- |
| fent aux Hollandois,                                            |       |
| Les Hollandois sont chassez de For                              |       |
| par un Capitaine Chinois qui se fair                            | t Roi |
| de l'Isle, 65, 66, 65                                           |       |
| Formose subjuguée par le Viceroi de                             | Fo-   |
| kien & sommise à l'Empereur de la                               | Chi-  |
| ne, 75,76,6                                                     | Juiv. |
| seconde Lettre du même,                                         | 86    |
| Requeste d'un Mandarin Chinois pa                               | elen- |
| tée à l'Empereur de la Chine con                                |       |
| Religion Chrestienne, & contre le                               | s Eu- |
| ropéans, 88,89,6                                                |       |
| La Requeste est envoyée par l'Emp                               | creur |
| aux Tribunaux pour y estre exam                                 | inéc, |
| IO2 , IO3 , &                                                   | suiv. |
| Sentence de ces Tribunaux,<br>Inquietude & mouvemens des Missie | Ibid. |
|                                                                 | naai- |
| res à ce sujet,                                                 |       |
|                                                                 | •     |

Nouvelle Sentence des Tribunaux, 187, 108, & suiv. Placet presenté à l'Empereur par les Mis-IH , II1 , & Suiv. fionnaires, Troisième Sentence des Tribunaux confirmée par l'Empereur, 121, 122, & suiv. Les Missionnaires obtiennent avec peine une audience de l'Empereur 3 ee qui se passa dans cette audience, 128, 119, 64. Réponse Apologetique à la Requeste du Mandarin, Lettre du P. de Haze, Missionnaires mis à mort par les Barbares, 196 Découverte d'un nouveau chemin pour aller dans le payis des Chiquites, 200, 201, & Suiv. Artifices & cruautez des peuples appellez 202, 203, & suiv. Payaguas, Un Néophyte & un Missionnaire sont massacrez par les Payaguas, 210, 211, & suiv. Caractere du Missionnaire, 223, 214 Os. Courage d'un autre Missionnaire massacré par d'autres Barbares, 221,222,6 suiv. Lettre de P. le Gac, Persécution excitée contre les Chrestiens de Devandapallé, 230, 231, & suiv. Constance de ces Chrestiens, 137, 138, 00c. Eglise de la Mission profance par les Ministres des Idoles, Missionnaires & Chrestiens chassez de la 243, 244, & Suiv. Ville, Joye des Chrestiens au milieu de leurs

| fouffrances, 250, 151                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Courage & zele d'un Néophyte, 252, 253                                           |
| Zele de M. de S. Hilaire pour appaifer la                                        |
| perfecution, 270,271                                                             |
| persecution, 270, 271<br>Missionnaire rétabli dans Dewandapallé,                 |
| Nouveaux artifices des ennemis de la fox                                         |
| Nouveaux artifices des ennemis de la foy<br>pour persécuter les Chrestiens, 173, |
| 274 , 👉 ∫niv.                                                                    |
| Orage calmé de nouveau par les soins de                                          |
| M. de Saint Hilaire, 279                                                         |
| Estat de la Mission de Chinnaballabaram,                                         |
| 280                                                                              |
| CetteVille est assingée par l'armée de Mais-                                     |
| <i>fort</i> , 281                                                                |
| Maladie contagieuse dans la Ville; mort                                          |
| de plusieurs Chrestiens; leur charité,                                           |
| &c. 282, 283, & suiv.                                                            |
| Le Missionnaire est pareillement attaqué de                                      |
| la contagion, 183                                                                |
| Nouveaux dangers que court le P. le Gac.                                         |
| 185                                                                              |
| Persécution renouvellée par les ennemis de                                       |
| la foy, 289, 290, 291, & su v.                                                   |
| Mauvais traittemens soufferts par les Chre-                                      |
| tiens avec une grande fermeté, 296.                                              |
| 297, Or Suiv.                                                                    |
| Dispute des Missionnaires avec des Doc-                                          |
| teurs Gentils; ignorance de ces Doc-                                             |
| teurs; extravagance de leurs opinions,                                           |
| 3c8, 309, Gr suiv.                                                               |
| Lettre du P. Bouchet,                                                            |
| Talifa Libria Be eniin da ana ana da fuire                                       |

Ce qui regle les Indiens dans l'administration de la Justice, 326,327,328, &c. Exemples singuliers de jugemens rendus par les Indiens en des matieres très difficiles. · 336 , 337 , 👉 ʃūių· Qualitez que doit avoir un Juge, selon les Indiens, 352,353 Comment il doit se comporter avec les té-353. 361 , 362 , & suiv. Quel doit estre son desintere sement; belles maximes à ce sujet, 355,356, & suiv. Ceux qui sont chargez aux Indes de rendre la justice, 363,364, 👉 suov. Quel est le devoir de ceux qui plaident, 365 Diverses sortes d'interests qu'on prend aux Indes pour l'argent presté, 368,369. &c. Epreuves qui se sont pour découvrir l'auteur d'un vol & d'un crime, 371,372, &c. Differentes maximes qui servent de loix aux Indes; & qui dirigent les Juges dans l'administration de la justice, 381, 382, & suiv.

## Lettre du P. Domenge,

Persécution excitée contre les Chrestiens par un Gouverneur, 411, 412, & suiv. Punition des persécuteurs, Fermeté & sainte mort d'un Néophyte, 418

Conversions de plusieurs Insideles. 420, 421 , & suiv.

Conversions de plusieurs villages, & d'un grand nombre de familles idolâtres, 425 · 426 , & suiv. Démolition

Démolition d'un Temple d'Idoles où les enfans se signalerent, 4.8

#### EXTRA'ITS

de quelques autres Lettres, 431

#### Du P. Parennin.

Habileté du Frere Rhodes dans la Chirurgie connue des Mandarins & de l'Empereur, 433, 434, & suiv.

Prévention des Chinois contre les Médecins étrangers, 434

Eloge du Frere Rhodes par les Mandarins du Palais.

Charité du Frere Rhodes, 437, 438, il guérit l'Empereur de violentes palpitations, 440, maladie du Frere Khodes, sa mort, 442, 443, ses obseques, 444

Progrès de la Religion à Coupe keu, 445

#### - Du P. de Bourzes.

Enfans des Chrestiens enlevez par le Prince de Tanjaor, 448

Ils sont instruits de la Religion Chrestienne dans le Palais de ce Prince, 450, ils yforment une Chrestienté fervente, 413, 454

Source de la haine que les Indiens ont pour la Religion Chrestienne, 458

#### Du même.

Dépenses du Roi de Dannemark pour entretenir des Prédicans aux Indes, & y faire précher le Lutheranisme, 458 Missionnaire délivré d'une rude prison par les soins de M de Saint Hilaire, 469, 470, & suiv.

XIV. Rec.

Mort de plusieurs enfans Idolâtres après avoir receu le Baptême, 474

Du P. le Caron.

Courte description de son voyage à Pontichery, 478, 479 Séminaire de Luthériens establi aux Indes par le Roi de Dannemark, 481

Avanture arrivée au Ministre Lutherien,

Du P. le Royer.

Persécution excitée au Tonkin, 485.
Emprisonnement & supplice d'un Jesuite & de quesques Catéchistes, 1bid.
Ecclesiastiques chassez du Tonkin, 436
Extrait d'un autre Lettre.

Origine du muse, & où il se serme, 493, 494, 496

Nourriture de l'animal qui produit le musc;

493

Fin de la Table.

#### PRIVILEGE DV ROY.

OUIS par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre: A nos amez & feaux Conseillers les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maistres des Requestes ordinaires de nostre Hôtel, Grand Conseil, Prevost de Paris, Baillifs, Seneschaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra, SALUT. Nostre bien amé le Pere J. B. Dy HALDE de la Compagnie de JESUS., Nous ayant, fait remontrer qu'il destreroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage intitulé: Letires édifiantes & curienses écrites des Missions étrangeres par quelques Misformaires de la Compagnie de JESUS, s'il nous plaisoit lui en accorder nos Lettres de Privilege sur ce necesfaires. A ces causes: Voulant favorablement traitter ledit Exposant, Nous luy avons permis & permettons par ces Presentes de faire imprinter ledites Lettres en tel volume forme, marge, caractere, conjointement. ou séparément, & autant de fois que bon lui semblera. & de le faire vendre & debiter par tout nostre Royaume pendant le temps de douze années conseentives, à compter du jour de la datre desdites Presentes. Faisons défenses à toute sorte de personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangere dans aucuns lieux denostre obéissance ; comme aussi à tous Libraires, Imprimeurs & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, debiter ni contresque lésdites Lestres cy-dessus specifiées en tout ni en partie, ni d'enfaire aucuns extraits sous quelque prétexte que ce soit, d'augmentation, correction, changement de titre ou. autrement sans la permission expresse & par écrit dudit sieur Exposant, ou de ceux qui auront droit. de luy, à peine de confiscation des Exemplaires conexefaits, & de quinze cens livres d'amande contre chacun des contrevenant, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hostel-Dieu de Faris, l'autre tiers audit sieur Exposant, & de tous dépens, dommages & interêts. A la charge que ces Presentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles; Que l'Impression de ces Lettres cydessus expliquées, sera faite dans nostre Royaume

& non ailleurs, en bon papier & en beaux caractés res, conformément aux Réglemens de la Librairie, & qu'avant que de l'exposer en vente, les manuscrits ou imprimez qui auront servi de copie à l'impressson desdites Léttres seront remises dans le même état où PAprobation y aura été donnée és mains de nôtre erés cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le sieur de Voyer de Paulmy, Marquis d'Argenson, Grand-Croix, Chancelier & Garde des Sceaux de notte Ordre Militaire de Saint Louis; & qu'il en'sera ensuite remis deux Exemplaires dans nostre Bibliotheque publique, un dans celle de nostre Chasteau du Louvre, & un dans celle de nostre tres cher & seal Chevalier Garde des Sceaux de France le steur de Voyer de Paulmy, Marquis d'Argenson, Grand-Croix, Chancelier & Garde des Sceaux de nôtre Ordre Militaire de Saine Louis, le tout à peine de nullité des Presentes: Du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Exposant ou ses ayans cause pleinement & paisiblement, sams souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchemens. Voulons que la copie desdites Presentes, qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin desdites Lettres, soit tenut pour dûtment fignisiée, & qu'aux copies 'collationnées par l'un de nos amez & feaux Conseillers & Secretaires foy soit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier nostre Huissier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & necessaires, sans demander d'autre permission, & nonobstant clameur de Haro, Charre Normande & Lettres à ce contraires: Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le neuvième jour du mois de Fevrier l'an de grace mil fept cens vingt, & de noftre Regne le cin-Par le Roy en son Conseil, quiéme. DES. HILAIRE.

Il est ordonné par l'édit du Roi du mois d'Aoust 1886. & Arrêts de son Conseil, que les Livres dont l'impression se permet par Privilege de Sa Majesté, ne pour ont être vendus que par un Libraire ou limprimeur

Registré sur le Registre 1v. de la Communausé des Libraires & Imprimeurs de Paris, page 564 Num. 604. conformément aun Reglemens, & novamment à l'Arrest du Conseil du 13. Aoust 1703. Fait à Paris le 19. Février 1710. Signé, G. MAR TIN,

Adjoint du Syndic.

• :